







Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa



of Tompe

# MEMOIRES

## MAROLLES.

TOME II.



# MEMOIRES

#### DE MICHEL

DE

## MAROLLES,

ABBÉ DE VILLELOIN.

AVEC DES NOTES HISTORIQUES ET CRITIQUES.

Ipsa varietate tentamus efficere, ut alia aliis, quadam fortasse omnibus, placeant. Plin. Jun. lib. 4. Epist. 14.

TOME SECOND.



A AMSTERDAM.

M. DCC. LV.



# MEMOIRE

JEECHE E

1 - - -

MAROLLES

DC

121.8 .M3A2 1755

N. 2



## MEMOIRES

DE MICHEL

DE

### MAROLLES.

ARBÉ DE VILLELOIN.

#### SECONDE PARTIE,

Contenant ses Entretiens avec quelquesuns des plus savans Hommes de son tems.

VI AINTENANT je dirai quels font mes sentimens sur plusieurs points de Doctrine, en parlant de ceux qui m'ont visité dans ma retraite, ou que j'ai vus chez eux depuis l'année 1645.

Un jour que j'étois auprès de M. de M l'Archer. la Feuillade, Archevêque d'Embrun, (1) d'Embrun.

(1) George d'Aubusson de Mets, mort le 12 Mai de la Feuillade, qui passa 1697, âgé de 88 ans. V, le du Siege d'Embrun à celui Moreri de 1732. Tome II.

Prélat, qui joint la vertu & l'érudition à une Naissance illustre, l'occasion s'étant offerte de lui dire, que beaucoup de cérémonies du Paganisme, avoient été sanctifiées par la piété de notre Re-ligion, ce qui ne s'étoit point fait sans mystere, je m'apperçus, qu'il s'en éton-na un peu; sur quoi, je lui demandai audience, & quand il me l'eur accordée, je lui dis. Il ne faut point, Monsieur, que nos Adversaires en prennent avantage pour cela contre nous. Les. Cérémonies premiers Chrétiens ont bien reconnu la mêmechose, & ne s'en sont pas scandalisés: car il est vrai que les Gentils ont tiré beaucoup de choses des Juifs, & que la Loi de Dieu, ne s'est point même abstenue d'en sanctifier quel-ques-unes, qui étoient, ou pouvoient êrre en usage parmi les Infideles. Mais quoiqu'il en soit, Monsieur, à commencer par les Dignités facerdotales, n'est-il pas vrai, que les anciens Romains ont eu leur grand Pontife, & les Prêtres inférieurs, tels que les Flamines, les Archissamines, les Saliens, les Luperques, & tant d'autres, sans y oublier les Vestales, qui faisant Vœu de chasteteté perpétuelle, avoient un

grand rapport à nos Religieuses ? Et même, le mot de Pontife ne vient-il

paiennes , sanctifiées par la Piété chrérienne,

DE MAROLLES. Part. 11. pas de ce que, suivant les anciennes Cérémonies, il falloit passer sur le Pont Sublicius? Le Cardinal Baronius, sous l'année 44 de Notre-Seigneur, a remarqué que les anciens Paiens avoient le Surplis, qu'ils portoient le Bâton pastoral, appellé Lituus, & qu'ils se servoient de l'Anneau & de la Mitre. Le Flamine, ou le Prêtre qui faisoit le Sacrifice, étoit vêtu d'une veste de fin lin, appellée Alba vestis par les Latins. Et Juvenal, dans la sixieme Satyre, dit que le grand Prêtre d'Anubis, environné d'une foule d'autres Prêtres, vêtus de fin lin, avec la tête rase, mérite le premier rang, & le suprême honneur, entre tous les au-

Ergo hic præcipuum, summumque meretur honorem,

Qui grege linigero circumdatus, & grege calvo

Plangentis populi, currit derisor Anubis. Ils avoient l'usage de l'encens pour les Sacrifices.

Da pia thura Jovi.

tres.

Nous apprenons d'Herodore & de Pline, que les Prêtres avoient la tête rase, à la maniere des Egyptiens: & l'Empereur Commodus, se sit couper les cheveux pour porter le simulacre

 $\mathbf{A}_{1}$ 

MEMOIRES
d'Anubis, s'il en faut croire Lampridius.

Leurs Processions ne sont point ignorées,

Flectitur iratus voce rogante Deus. Ovid.

Fast. 5.
Ils appandoient des vœux dans leurs Temples; & ceux qui etoient échappés de quelque naufrage, en offroient des peintures à Neptune. La sacrée Paroi, dit Horace, qui soutient le tableau de "mon vœu, témoigne que j'y ai ap-"pandu mes vêtemens humides, en "l'honneur du puissant Dieu de la "Mer, C'est en l'Ode 5. du 1. Liv.

Me tabula sacer
Votiva paries indicat humida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris Deo.

Ce qui a fait dire à Tibulle, dans la troisieme Elégie de son premier Li» vre, parlant à une Déesse. Viens à
» mon secours : car les peintures de
» ton Temple sont assez connoître que
» tu as le pouvoir de nous garantir
» d'une infinité de maux.

Nunc Dea, nunc succurre mihi, nam posse mederi,

Picta docet Templis multa rabella tuis. Et Juvenal sur le même propos, dans la douzieme Satyre. Ceci à la vérité, dit-il, en est une partie bien fâcheuse; mais pourtant éprouvée de plusieurs, comme le témoignent assez les tableaux voués en beaucoup de Temples. Qui ne sait pas que les Peintres sont nourris par la Déesse Isis?

Ejusdem pars dira quidem, sed cognita mul-

Et quam votiva testatur fama tabella.

Plurima pictores quis nescit ab Iside passe? Ils purificient les Champs & les Maifons, en faisant des Processions tout autour. Tibulle, Liv. 2. Elég. 1.

Fruges lustramus & agros
Ritus ut à prisco traditus extat ævo.
Les Femmes, n'osoient filer les jours
de Fêtes.

--- Non audeat ulla

Lanificam pensis imposuisse manum.

Tib. Liv. 2 Eleg. 1.

Les Sacrificateurs, avant que de commencer la Cérémonie facrée, étoient obligés de se laver les mains, & même ils puisoient de l'eau pour l'avaller: ce qui a fait dire à Virgile, au huitieme Livre de l'Enéide, Undam de flumine palmis sustulit: & cela s'observoit, dit Servius, quand on facrissoit aux Dieux suprêmes, pour essacer les taches que le sommeil pouvoit avoir causées.

Ac primum pura somnum discutere lympha. Comme dit Properce: & par ce moien, ils étoient aussi persuadés, que les péchés étoient esfacés, & quelquessois même ils n'emploïoient que la simple aspersion. Prenez de l'eau de fontaine avec des mains pures, dispit Tibulle, & venez avec une Robe sans tache: car la chasteté plaît aux Dieux.

Sans mentir, cela est bien digne de remarque; mais toutes ces choses ne sont pas des plus mauvaises, pour avoir été pratiquées par les Gentils, qui les pouvoient avoir empruntées des Juiss: & quand cela ne seroit pas, Dieu sanctifie, quand il lui plaît, les choses indifférentes, & surtout quand elles peuvent avoir eu, & qu'elles ont eu en esset, un usage pieux.

Quant aux lavemens de purification, & à la maniere de prier en se tournant du côté de l'Orient, Virgile ad it, au huitieme de l'Eneïde: Enée, regardant les raïons naissans du Soleil, puisa de l'eau du Fleuve, dans le creux de ses mains, comme c'étoit la coutume, & adressa ses prieres vers le

Ciel.

<sup>-</sup> Et ætherii spectans orientia Solis

Lumina, ritè cavis undam de flumine palmis Sustulit, ac effudit ad æthera voces .-

Et plus bas.

Tuque ô Tibri, tu ô genitor, cum flumine Sancto,

Accipe Æneam.

Au reste, Enée, qui retourne fraîchement du Combat, ne veut pas toucher de ses mains, qui dégourent encore le fang, les saintes Reliques & les Dieux de la Patrie, avant que de s'être purifié des eaux vives de quelque Fleuve. Enéid. Livre 2.

Les Anciens faisoient aussi des Neuvaines, & appelloient ces Neuvaines Sacrées, selon le témoignage de Virgile, Eneid. 5. Ils faisoient des aspersions par trois fois.

Idem ter socios purà circumtulit undà Spargens rore levi, & ramo felicis olivæ, Lustravitque Viros, dixitque novissima verba.

Et quand ils portoient les Corps en terre, ils avoient des Torches.

Funereas rapuere faces, &c. Eneid. 2. Ils avoient, dans ces cérémonies, des Licteurs vêtus de noir, qui tenoient lieu de nos Pleureurs, comme dir Horace.

----Calorque

Designatorem decorat lictoribus atris.

Quand on avoit enterré quelqu'un, on faisoit le festin des Funerailles, selon ce témoignage de Perse. Sat. 6.

----Sed cænam funeris hæres

Negliget-

Il femble qu'ils faisoient des prieres pour les Morts, témoins ces Vers d'Ovide.

Ossa quieta precor tuta requiescite in urna. Et celui-ci, de Tibulle.

Illius ad tumulum fugiam, supplexque sedebo. Et touchant la coutume de jetter par trois sois de la terre sur un Mort, Horace le dir, en la personne d'Architas.

Quanquam festinas ( non est mora longa )

Injecto ter pulvere, curras.

Au reste, ils jeûnoient pour appaiser les Dieux courroucés; témoins ce Vers d'Horace.

Mane die quo tu indicis jejunia.

Et nous lisons de Numa, quand il vint à prier pour les bleds, qu'il s'abstint de manger de la chair, & fut ordonné par Commandement du Sénat, au rapport de Tite-Live, dans son trentecinquieme Livre, qu'il étoit nécessaire d'instituer un jeûne en l'honneur de la Déesse Cerès.

Il semble même qu'ils admettoient

DE MAROLLES. Part. II.

la Pénitence pour la rémission des péchés; ce qui se peut justifier par ce Vers de Séneque, dans sa Tragédie de

7 hyeste.

Quem pœnitet peccasse, pæne est innocens. Cependant, peut-on nier que le Jeune, la Pénitence, & tout le reste, ne soient de très bonnes choses en ellesmêmes, quoique la superstition s'y puisse mêler, comme sans doute elle

s'y mêloit parmi les Gentils ?

Cela ne préjudicie donc point du tout à la fainteté de la Religion chrérienne, qui se sert quelquessois des choses établies dans l'opinion des Peuples, pour les convertir à une bonne fin, quand elle le juge à propos. Si M. l'Archevêque d'Embrun, ne fut pas pleinement satisfait de tout ce discours, à quoi j'ajoutai beaucoup d'autres choses, je ne vis pas ausli qu'il y eût de la répugnance : & l'un des plus savans hommes, & des plus pieux, que j'aie connus de ma vie, à qui je faisois un jour un pareil raisonnement, après une longue induction, ne s'éloigna pas beaucoup de mon sentiment: & certes, me dit un jour le feu Pere Viger, Jésuite, (2) Person-

Lo P. Viget Jésuites

<sup>(2)</sup> François Viger, ou Livres de la Préparation Jésuite. Vigier, de Rouen, mort évangélique d'Eusebe.

nage docte & judicieux, l'on ne sau-roit nier que le Diable ne se fasse bien fouvent le Singe des Ouvrages de Dieu; soiten imitant les Cérémonies de l'ancienne Loi, ou contrefaisant les institutions sacrées de la seconde Alliance. Mais quoiqu'il en foit, je ne m'éloignerois pas fort de cette pensée d'un autre, que l'Esprit de Dieu, qui vraisemblablement n'a point revélé la connoissance de ses Mysteres à l'Ange des ténébres, a mieux aimé sanctifier quelques coutumes religieuses des Gentils, sans y oublier même celles que nous lisons de leurs Oblations, & des Libations qu'ils faisoient en l'honneur des Dieux qu'ils invoquoient les jours de Fêtes, à la fin de certain repas, quand les viandes étoient desfervies. Sur quoi il me semble que nous trouvons des passages bien di-gnes de remarque dans les Livres des Anciens, & que ceux qui reprochent à l'Eglife romaine, qu'elle est bâtie sur les ruines du Paganisme, ne s'y connoissent guere bien, ou n'ont pas fort consulté les Ecritures, qui nous enseignent au contraire, que le Paganisme ne s'est anéanti que par ces saintes Ins-titutions, aïant substitué la solidité de la Foi & des Mysteres sacrés, à la vanité des Idoles, & à la fausseté de la superstition. Toutes choses sont pures, à ceux qui sont purs, & toutes choses sont souillées, à ceux qui sont encore dans les ordures du péché. Le mensonge se revêt bien quelques sois des apparences de la vérité; mais la vérité ne se couvre point des habits du mensonge, bien qu'elle ne soit pas connue de tout le monde.

Pour dire donc quelque chose des Oblations des Anciens; Pythagore, au rapport de Diogene de Laërce, assuroit que le pain est le symbole des Amis, & Diogene ajoute, que les Anciens avoient accoutumé de s'assembler pour communier ensemble, en mangeant d'un même pain. Pline, au dix-septieme Livre de son Histoire naturelle, ne nous enseigne-t'il pas que Numa institua les Cérémonies pour adorer les Dieux, avec une sorte de Galette, appellée Mola salsa? Ceci semble avoir été imité des Hébreux, Tibulle en parle, dans la quatrieme Elégie de son troisieme Livre, quand il dit, qu'on se sert d'une Galette que la pieté sanctifie, avec le sel qui saute & qui petille dans le feu;

Farre pio placant, & saliente sale:

Oblations,

dont aussi Plaute a écrit dans son

Amphitrion.

Jovi aut molâ salsâ hodie aut thure comprecatum oportuit.

Car ils y mêloient aussi de l'encens. Et Virgile, dans son cinquieme Livre de l'Encide, dit de cette Galette de froment, avec laquelle on rendoit ses honneurs à Vesta,

- & canæ penetralia Vestæ

Farre pio, & plena supplex veneratur acerra. Ce qu'en dit Horace, revient au même propos.

Farre pio, & saliente mica.

Et Tibulle, dans le Panégyrique à Messala, écrit qu'une petite Galette, ou un petit morceau de pain, appaise les Divinités.

Parvaque, Cælestes pacavit mica.

Nous disons encore aujourd'hui miette de pain. Le même Auteur, parlant à Junon Natale, use de ces mots, qui sont bien dignes de remarque; après que, par trois sois, nous avons présenté des Offrandes de pain & de vin.

Ter tibi fit libo, ter dea casta mero.

Libations des Anciens. Quant aux Libations, voici une partie de ce que j'en ai trouvé dans les Poètes. Virgile, dans son premier de l'Enéide, écrit, au sujet de Didon,

que

DE MAROLLES. Part. II. 13 que cette Reine, sur la fin du somprueux festin qu'elle fit à Enée, demanda une pésante Coupe d'or, enrichie de pierreries, où le Roi Belus, & tous ses Descendans, depuis lui, avoient accoutumé de boire; & que l'aïant fait emplir de vin, quand tout le monde eut fait silence, elle sit une priere à Jupiter Hospitalier, pour les Tyriens & pour les Troïens. Puis aïant achevé de parler, le Poète ajoute qu'elle offrit le vin, la gloire de toutes les liqueurs, & qu'après en avoir goûté la premiere, de l'extrêmité des lévres, elle présenta la Coupe à Bitias, & l'encouragea de boire; que lui, sans se montrer paresseux, la vuida d'une haleine, bien qu'elle fût remplie jusques aux bords, & cacha tout son visage dans l'or, en quoi il fut suivi de tous les autres Seigneurs.

Dixit, & in mensa laticum libavit honorem: Primaque libato summo tenus attigit ore.

Tum Bitiz dedit increpitans. Ille impiger hausit

Spumantem pateram, & pleno se proluit auro: Post alii proceres—

Et dans le huitieme Livre de l'Eneïde, décrivant les honneurs qu'Evandre sit chez lui, au Prince Troïen, ne dit-il pas que le Prêtre, & l'élite des Jeunes

Tome II

gens, apporterent sur l'Autel, des entrailles rôties des Taureaux : qu'ils chargerent les panniers des présens de Cerès, & qu'ils verserent le vin.

Tum lecti juvenes certatim, aræque sacerdos, Viscera tosta ferunt taurorum, onerantque canistris

Dona laboratæ Cereris, Bacchumque ministrant.

Et plus bas, ces choses étoient propres à purisser les souillures du cœur, Lustralibus extis. Mais écoutons la suite. Il introduit Evandre, parlant en cette sorte. Pour honorer une si glorieuse mémoire, entourez vos têtes de seuillages. Prenez la Coupe de main en main: invoquez le Dieu commun, & épanchez sans crainte le vin en son honneur. C'est - à - dire, n'épargnez point le vin en l'honneur d'Hercule.

Cingite fronde comas, & pocula porgite dextris,

Communemque vocate Deum, & date vina volentes.

Puis, il ajoute, une Coupe sacrée lui emplit la main, dont gouterent, avec allegresse, tous ceux qui étoient assis à table, faisant leurs prieres aux Dieux.

Et sacer implevit dextram scyphus. Ocyus

DE MAROLLES. Part. II. 15

In mensam læti libant, Divosque precantur.

Or, touchant une coutume des Anciens, qui après la premiere table, en mettoient une seconde, qu'ils chargeoient de fruits, sur laquelle ils faisoient des Libations en l'honneur des Dieux, dont il est parlé dans le premier Chapitre du douzieme Livre de Pline, Horace, adressant sa parole à Cesar, lui dit: chacun vous sollicite par beaucoup de vœux, & par le vin répandu des Tasses profondes, joignant votre Divinité aux Dieux domestiques, à l'exemple de la Grece, qui célebre ainsi la mémoire de Castor & du grand Hercule.

Hinc ad vina redit lætus, & alteris
Te mensis adhibet Deum,
Te multâ prece, te prosequirur mero
Desus pateris; & laribus tuum
Miscet Numen, uti Græcia Castoris
Et magni memor Herculis.

Sans mentir, cela est bien considérable, & ce que Virgile écrit au second Livre des Georgiques,

Non ego te mensis, & Dis accepta secundis Transierim Rhodia,

Se doit référer à cet honneur, qui se rendoit aux Dieux dans les Libations du vin, selon la coutume des Grecs, laquelle avoit passé dans l'Italie, & se

pratiquoit entre les Romains.

Mais, voici encore un lieu du premier Livre de la Thebaïde de Stace, sur ce même sujet, que je ne saurois oublier. Ce Poète illustre, aïant décrit l'accueil & le festin qu'Adraste, Roi de Larisse, sit à Polinice & Tidée, qui s'étoient résugiés chés lui, sans le connoître, il ajoute: "Après le repas, Adraste, petit Fils d'Iasus, se se sa preme Coupe d'or, d'un ouvrage très exquis, dont le Roi Danaus, « & le vieux Phoronée, avoient ac- coutumé de se servir, pour sacri- sier aux Dieux.

Postqu'am ordine mensæ Victa sames, signis persectam, auroque nitentem

Iasides pateram famulos ex more poposcit, Qua Danaus libare Deis, seniorque Phoroneus Assueti.

Et plus bas. Or en versant cette Cou-» pe qu'il avoit emplie de vin, il invo-» qua par ordre tous les Dieux : mais » Apollon entre tous les autres, &c.!

Hanc undante mero fundens, vocat ordine cunctos

Cælicolas, Phæbum ante alios, &c.

DE MAROLLES. Part. II. Ils répandoient aussi le vin dans les Feux facrés.

Fundite vina focis.

Ils le répandoient sur la Terre, Eneïde, Liv. s.

-Duo ritè mero libans carchesia Baccho Fundit humi.

Et quelquesfois dans la Mer, pour l'avoir favorable.

Isque Deos pelagi vino super æquore fuso; Et pecoris fibris, & fumo thuris, adorat. Ovid. Metamorph. XI.

Une autre fois étant allé féliciter M. de Bethune, Archevêque de Bor-Bordeaux. deaux, pour une Prédication qu'il fit thode de prèdevant la Reine, dans l'Eglise des cher. Peres de l'Oratoire, dans la rue de S. Honoré, le Dimanche qui précede immédiatement le Mercredi des Cendres, il reçut mon compliment avec beaucoup de civilité, & me demanda si j'approuvois la méthode qu'il avoit fuivie, qui étoit celle que pratiquent d'ordinaire nos meilleurs Prédicateurs. Je lui dis franchement, que je l'admirois davantage en ceux qui s'en servoient heureusement, comme lui, mais que je ne l'approuvois pas, parceque ce n'étoit pas celle des Anciens, qui en-

M. l'At. de

B iii

TS MEMOIRES treprenoient d'expliquer le fens litte-ral de l'Evangile, d'où ils tiroient ensuite des instructions pour la doctrine & pour les mœurs, au lieu qu'aujour-d'hui, on n'en prend qu'un mot ou deux, pour y rapporter force lieux communs, avec toute l'éloquence dont chacun peut être capable. Il me ré-pondit à cela, qu'il avoit suivi l'usage reçu, & que l'autre maniere étoit trop fimple.

De la digniti des Eglifes

de l'humilité des Evè-eccléfiastiques, & surtout celles qui
ques.

regardent les suprêmes dignités, je
connus que la réputation qu'il avoit
acquise, étoit bien fondée, & qu'il ne falloit pas entreprendre de lui conne talloit pas entreprendre de lui con-tester le rang ou la presséance, si l'on n'en avoit des droits bien établis, par le Titre des Eglises. Il me magnisia la grandeur & la dignité de sa Pro-vince, & me donna sujet de lui dire, que plus on étoit élevé en puissance, & surtout en sa condition, & plus on avoit sujet de s'humilier devant Dieu & devant les Hommes, non pas de bouche seulement, comme si tous les Evêques prenoient encore le titre de Serviteurs des Serviteurs de Dieu, comme ils faisoient autrefois,

DE MAROLLES. Part. II. 19 à l'exemple du Pape S. Gregoire; mais de cœur & d'affection, sans chercher sa propre gloire, ou la pompe mon-daine, comme quelqu'un que nous avions tous connu, qui arrivant à une si haute dignité, s'étoit persuadé que c'étoit le vrai moïen de se concilier du respect, & de maintenir l'éclar de sa grandeur. Mais sans mentir, toutes ces superfluités sont d'autant plus dangereuses, qu'elles engagent dans la derniere corruption, outre que les grands revenus en sont épuisés, les dettes en font augmentées, & plu-sieurs Familles en sont ruinées; en Prélat n'avoit point du tout de part, & qu'il étoit bien éloigné de louer la conduite de celui dont je voulois parler.

Voiant aussi de tems en tems M. de Marca, Archevêque de Toulouse, Toulouse. l'un des plus savans Prélats de l'Eglise, & de qui la conversation a des charmes si doux, je n'ai jamais eu de sentimens contraires aux siens, & j'ai toujours beaucoup appris de lui. Je dirai néanmoins, que lui par-lant un jour de la Séance des Grands De la Séance des Grands au Parlement, je maintenois deux cho-ce des Pairs ses; la premiere, que Messieurs les

Présidens, qui sont assis sur le Banc du côté gauche, ne font pas assis au plus honorable côté, si le Roi étoit en sa place. La seconde, que les anciens Pairs laïques, précédoient les Pairs ecclésiastiques, & que la Séance des autres Prélats, Conseillers honoraires, est au-desfous des Pairs; mais non pas au-dessous de Messieurs les Présidens, quoique ceux-ci s'étant levés, marchent les premiers; d'où vient qu'ils ne se rangent jamais de leur côté, pour être au-dessus des sim-ples Conseillers-Clercs, & que le Roi tenant son Lit de Justice, la Reine sa Mere, en qualité de Régente, & les Princes de son Sang, avec les Ducs & Pairs de France laïques, sont du côté droit; & les Cardinaux & Pairs ecclésiastiques, sont du côté gauche, où devroient être aussi rangés les autres Prélats, aïant l'honneur d'y accompagner Sa Majesté, suivant l'ancienne coutume. Qu'au reste, si le Banc de Messieurs les Présidens étoit le plus honorable, & fi ces Messieurs avoient une Séance au-dessus des Pairs, laquelle ne fut point mise en doute, il y a grande apparence que quelques-uns de ces Pairs, & surtout les Eccléstaftiques, se rangeroient de leur côré.

DE MAROLLES. Part. II. 21 après eux, quand ce ne seroit que pour éviter d'être au-dessous des Laiques. Car il faut remarquer, que les Prélats qui ont Séance au Parlement, ne s'asseient jamais sur le Banc du côté gauche, si ce n'est quand le Roi s'y trouve en Personne. Je crois que ce raisonnement ne souffre pas beaucoup de réplique. Cependant, il ne fut pas assez heureux pour persuader ce grand Homme, non plus que ce que je pris une autre fois la hardiesse de lui dire, avec beaucoup de respect, touchant un point de Doctrine, concernant les cinq Propositions cenfurées par le Pape Innocent X, dans Propositions censurées & concernancées la matiere de la Grace, selon l'exposiconcernancées de la Grace de la tion qui lui en fut faite par des Doc-par le Pape teurs de Paris, au nom de quelques Evêques de France. Je lui dis donc, qu'il ne falloit pas douter que cette question n'eût été bien examinée par le S. Pere, puisqu'il en parloit si clairement; mais je lui demandai si les Propositions, qu'on ne défendoit point du tout, étoient véritablement contenues dans le Livre de Janfénius, comme on disoit: & s'il les y avoit trou-vées avec les autres Prélats députés pour les y chercher, après la quinzaine qu'ils y avoient emploiée. Il

me répondit qu'elles y étoient en plus forts termes qu'on ne les avoit exprimées; mais qu'à la vérité, elles n'y étoient pas toutes en mots exprès: que néanmoins, il n'avoit pas lieu d'en douter. Je pris la liberté de lui dire, qu'il eût été bon de les coter, & que même, pour avoir plutôt fait, il n'eût fallu que prier Messieurs les Docteurs, qui les avoient extraites, de marquer l'endroit où elles étoient: que si elles n'y étoient pas en propres que si elles n'y étoient pas en propres que si elles n'y étoient pas en propres termes, mais en termes équivalens, ou même plus forts, il eût été à propos de prendre ces termes équivalens, ou même plus forts, parceque la gloire en eût été beausoup plus grande, & la victoire plus assurée. Que toutesois, il étoit dangereux de condamner la doctrine de quelqu'un par des propositions équivalentes aux siennes, parcequ'elles ne sont pas toujours les mêmes. Qu'au reste, la qualification de la censure méritoit bien d'êrre pesée; mais qu'il falloit demeuders pas de la censure méritoit bien d'êrre pesée; mais qu'il falloit demeuders pas de la censure méritoit de la censure pesée; mais qu'il falloit demeuders de la censure méritoit bien d'êrre pesée; mais qu'il falloit demeuders de la censure méritoit bien d'êrre pesée; mais qu'il falloit demeuders de la censure de la censure de la censure méritoit bien d'êrre pesée; mais qu'il falloit demeuders de la censure de l d'être pesée; mais qu'il falloit demeu-rer dans le respect du S. Siege, & obéir au Decret, à quoi je voïois que tout le monde étoit entierement foumis. Puis je demandai, par forme de devis, s'il feroit libre de suivre dans cette doctrine les fentimens de

DE MAROLLES. Part. 11. 23 Saint Augustin, qui s'en étoit expliqué si clairement dans ses derniers Livres? Il me dit, que non seulement il étoit libre, mais qu'il y auroit de la témérité de ne les pas suivre. Je fus étonné de cette réponse, & j'en fus ravi en même-tems; & pour en être plus éclairci, je lui de-mandai encore: Ces cinq Propositions-là ne font-elles donc point de S. Augustin, en quelque sens qu'on les puisse prendre, & sont-elles toutes de Jansénius? Il me dit qu'elles n'étoient point du tout de S. Augustin, au sens qu'elles étoient rapportées, & qu'elles éroient de Jansénius. Là dessus je lui dis, qu'il auroit été à fouhaiter qu'on eût marqué cela dans la Lettre écrite au Pape, & que je le priois au moins d'en rendre quelque témoignage au Public; mais que j'étois fort assuré qu'il y avoit des Docteurs fort savans, qui s'étant ap-pliqués à lire avec soin le Livre de l'Evêque d'Ypre, n'y avoient point trouvé de différence de son opinion dans la matiere dont il s'agissoit, d'avec celle de S. Augustin; & que bien qu'ils ne fussent pas en cela de l'opinion de ce Saint, ils étoient pourtant persuadés, que parcequ'elle

M· l'Ar. de Sens.

zion privée.

M. l'Archevêque de Sens m'aïant fait l'honneur de me visiter un jour, avec Messieurs les Evêques de Mâcon & de Cominges, me dit après quelques heures de conversation, Dubonheur qu'il me jugeoit l'un des plus heu-de la condi-tion privée point à sa pensée, parcequ'en effet je n'avois pas si peu de Philosophie, que je ne susse content de ma médiocrité: & comme par la grace de Dieu.

à la décision de l'Eglise.

DE MAROLLES. Part. II. 25 je suis guéri de l'avarice & de l'ambirion, & que d'ailleurs j'aime affez l'étude, qui est un plaisir charmant & facile à trouver, il ne faut pas douter que ma condition ne soit en cela beaucoup plus heureuse que celle de tant d'autres qui ne mertent point de bornes à leurs desirs pour les biens de la fortune : mais je lui dis, qu'il ne tenoit qu'à lui de jouir du même bien, lequel il goûteroit cent fois mieux & plus long-tems que moi, parcequ'il avoit beaucoup plus d'efprit, & qu'il étoit plus jeune. A quoi l'ajoutai qu'il étoit facile de descendre, mais qu'il n'en étoit pas de même de monter, & que si mon bon-heur dépendoit d'être dans le monde, autant que lui, je ne voïois pas qu'il me fût bien aifé de l'obtenir. Il me dit qu'il falloit donc que chacun se contentât du sort qui lui étoit échu. J'en demeurai d'accord; mais je lui protestai franchement, que je ne changerois pas le mien pour un beaucoup plus éclatant, s'il ne me donnoit autant de douceur. Je vis bien que M. de Mâcon & M. de Cominges ap-M. de Maprouverent mon fentiment; & l'un de con.

ceux-là fit pour moi des souhaits trop minges. obligeans.

Puis venant à parler de la vraie tranquilité de l'Ame, ces excellens Hommes demeurerent d'accord qu'elle ne consistoit que dans la bonne cons-De la bonne cience & dans la volonté, quand elle volonté. est maîtresse des passions vicieuses. On dit là-dessus beaucoup de bonnes choses touchant la Grace victorieuse qui forme la volonté, sans quoi il nous est impossible de faire le bien ni d'aimer Dieu : Et certes, comme dit Saint Jean, nous l'aimons d'autant qu'il est le premier qui nous a aimés: Et si nous en devons croire S. Augustin; C'est tout-à-fait un don de Dieu que d'aimer Dieu, parcequ'il nous a donné de l'aimer, lui qui n'étant point aimé, nous a aimés. Ce qui se dit de l'amour, s'entend aussi de toutes les œuvres de charité, & se doit dire

également de la foi, qui est un don de Dieu, puisqu'il est écrit, Qu'il nous a été donné gratuitement, non-feulement pour croire, dit l'Apôtre, mais encore pour souffrir en son nom.

C'est dans la 1re aux Philippiens.

Le cordon De ces trois Prélats, M. de Sens étoit le seul qui eût un cordon d'or à son chapeau. Cet ornement n'y avoit été mis que depuis peu; & pour en dire l'origine en peu de mots, voici

DE MAROLLES. Part. II. 27 ce que j'en ai pu découvrir. Les Cardinaux François, que j'ai vus, portoient au commencement un cordon à leur chapeau, tissu d'or & de soie rouge en plate bande, avec de petites houpes mélangées de la même forte. Depuis que M. le Cardinal de Richelieu se vit élevé à la puissance du Ministere, il en prit un de pur or, en quoi il fut suivi par quelques-uns qui avoient la même dignité que lui dans l'Eglise. Or peu d'années avant nos derniers troubles, M. le Coadjuteur de Paris, aïant l'ame grande, & le courage élevé, sans regarder encore de si près la dignité qu'il possede aujourd'hui, se para de cet ornement, & personne n'y aïant trouvé à redire, M. de Sens le suivit bientôt en cela, comme l'ancien Métropolitain de Paris. Puis le bon homme M. de Valençai, Archevêque de Reims, comme le premier Pair de France, puis Messieurs les Evêques du Mans, d'Evreux, de Coutance, & plusieurs autres; mais non pas tous, parcequ'il ne s'en est point encore fait de constitution. Et M. l'Archevêque de Tours, à qui je M. l'Ar. dois un respect tout particulier, étant de Tours, né, comme je suis, dans son Diocèse, & mon Abbaïe de Villeloin étant sous

sa jurisdiction, m'a dit qu'il ne se vouloit point hâter de le prendre, aïant assez d'autres marques de sa

dignité.

De la Jurisdiction Episcopale.

-ì

Ce Prélat, soigneux de conserver tout ce qui dépend de sa puissance, ne se soucie point du faste; il aime le repos & la paix, & se trouve dans une agitation perpétuelle; il est heureux dans sa famille, mais il n'est pas exempt de soucis & d'inquiétudes. Son tempéramment est délicat, & il se donne beaucoup de peine; & l'exemp-tion de quelques Eglises de son Diocèse, accroît ses sollicitudes. Cepen-dant il est très certain que moins un Evêque a de Peuple, & moins fa Charge est onéreuse; & quand il n'auroit qu'une seule Ville, il n'en auroit quelquefois que trop. Ce qui se juge aisément par une seule Eglise séculiere ou réguliere, qui ne se vante point de privileges ni d'exemptions, d'où néanmoins il est assez disficile à un Prélat pieux & favant, comme lui, de déraciner les vices, quand les mauvaises habitudes les y ont une fois plantés. Saint Grégoire de Néocésarée n'eut du commencement de son Episcopar, que dix-sept personnes soumisesà sa direction, & ne s'en plaignit

DE MAROLLES. Part. II. 29 pas; mais Dieu bénit ses soins & sa vigilance pastorale, & celui qui, dans une grande Ville, n'avoit du commencement que dix - fept personnes réduites sous son obéissance, n'y en trouva que dix-sept sur la fin de sa vie & de son Pontificat, qui n'y fussent pas rangées.

Monsieur de Lingendes, Evêque de M. l'Ev. de Mâcon, dont j'ai ci-dessus parlé, ap-Mâcon. prouvant une sois les Versions que je De la Trafaisois des Livres sacrés, je lui dis que dustion des livres saint j'étois ravi de l'estime qu'il en faisoit, & que cela m'encourageoit merveilleusement à continuer le dessein que j'avois pris de m'y occuper, pour l'utilité qui en pouvoit revenir au Public; mais que tous les Prélats n'étoient pas de son avis, & qu'il n'y avoit pas long-tems que j'en avois vu un, fort favant, c'étoit M. Habert, Evêque M. l'Ev. de de Vabres, qui eût fouhaité qu'on n<sup>3</sup>en <sup>Vabres</sup>. eût jamais fait aucune, sans excepter peut-être la Latine; de sorte que, pour être Docteur en Théologie, il eût fallu de nécessité entendre l'Hébreu & le Grec, pour lire l'Ancien & le Nouveau Testament; & la Liturgie romaine ne seroit point en usage, puisqu'elle n'est composée que de divers endroits de la Bible. J'ajoutois à cela,

que je m'étois pourtant bien apperçu qu'il ne jugeoit pas que sa Proposi-tion se pût soutenir dans route son étendue, mais qu'à la réserve de la Version, que nous appellons Vulgate, il n'en exceptoit aucune; & que, comme je lui en eus demandé la raison, avec tout le respect qui me sur possi-ble, il ne m'en dit point d'autre, que la difficulté de l'intelligence des Ecri-tures, & que la liberté de leur lec-ture, avoit engendré toutes les héré-sies, qui sont la peste de l'Eglise. A quoi je répondis que ceux qui fai-soient des hérésies n'étoient pas communément les plus ignorans des hom-mes, bien qu'ils ne fussent pas toujours les plus éclairés, & que je n'en savois guere qui ne fussent sortis du nombre des Docteurs; de sorte qu'il n'y avoit rien à craindre, à cet égard, du côté du simple Peuple, mais seulement du côté des Philosophes, & de ceux mêmes qui sont les plus versés dans la connoissance des Langues, qui ne sont plus en usage que dans les Livres, outre que l'Esprit de Dieu, dans les saintes Écritures, nous obligeoit à les lire souvent & à les méditer. Ce que j'ai assez prouvé dans une Pré-face que j'ai mise au commencement

DE MAROLLES. Part. II. 32 de ma Version du Nouveau Testament; laquelle, des Théologiens célebres n'ont point jugée indigne de leur estime, & de l'avoir même traduite en Latin & en Allemand, pour la rendre intelligible à ceux de leur Nation. Je dis à M. de Mâcon, que nous avions beaucoup d'autres Docteurs qui faisoient difficulté d'approuver des Versions de la Bible, & même des Offices de l'Eglise, parceque ce n'est pas la coutume d'instruire les Peuples de cette maniere; qu'il seroit dangereux, disent-ils, de lire la Genese, & le Cantique des Cantiques; qu'il y a même bien des choses im-pures dans les Livres de Samuel, qui ne se peuvent traduire honnêtement en François; que les Histoires de Thamar & d'Onan, pourroient blesser la pudeur des Vierges & des Religieuses; qu'il y des contradictions apparentes dans les Ecritures, quoiqu'il n'y en ait pas de vraies; qu'il y en a d'autres qui ne se peuvent concilier avec l'Histoire profane, ni avec la Géographie; & puis, qu'il ne faut pas que les Femmes & les Arrifans en sachent autant que les Docteurs, de qui seulement ils doivent apprendre les choses qui leur sont nécessaires pour le salut; & qu'enfin, le Sanctuaire doit

être fermé aux Profanes, & la Bible defendue au Vulgaire; de là vient qu'on a fait tant de difficultés de permettre les Editions du Nouveau Testament en François, & qu'on s'oppose encore à celles du Breviaire romain, dans la même Langue, avec le Latin à côté, en faveur de plusseurs Personnes saintes, qui l'ont demandé très instamment. Le savant & judicieux Prélat, à qui je disois ces choses, me fit bien connoître qu'il étoit fort persuadé que les plus prudens & les plus éclairés n'étoient pas de ce sentiment, qui fait beaucoup plus de préjudice à la solide piété, qu'on ne sauroit se l'imaginer.

M. Godeau,

M. Godeau, Evêque de Grasse, Ev. de Grasse. depuis Evêque de Vence, qui a fait tant de belles Paraphrases, en prose & en vers, de quelques Livres des saintes Ecritures, & qui se propose avec tant de raison d'en faire des Versions sideles, voudroit bien sans doute qu'il ne se trouvât personne qualifiée dans l'Eglise qui maintînt une si dangereuse opinion; mais quoiqu'il en soit, ce Prélat parfaitement éclairé n'abandonnera pas une œuvre de cette imporrance, pour un dessein si mal fondé, lui qui pour écrire son Histoire ecclesiastique, a pu si bien remarquer en toutes choses l'usage de l'Eglise dès

DE MAROLLES. Part. II. 33 es premiers siécles, & qui, en effet,

n'a pas ignoré celui-ci.

Cet ouvrage est plein de doctrine; nais quoique son Auteur soit très savant & très judicieux, il semble néan-noins qu'il ne se soit pas dispensé, non plus que le célebre Cardinal Baronius, d'y emploïer quelques pieces des Anciens, qui paroissent un peu suspectes, comme celles qui nous apprennent que Siméon le Stylite fut quatre-vingts ans debout fur une co- stylite. lomne de six, de douze, de vingtquatre, de trente-six & de quarante condées de haut, où il passa vingthuit Carêmes de suite sans boire & sans manger, & qu'au reste du tems, il ne mangeoit qu'une fois la semaine, & qu'il y faisoit par jour plus de douze cens révérences, donnant de la têre au bout des piés; & que, depuis qu'il faillit à y être trompé par le Diable, quand cet Ange de ténebres se présenta à lus en forme d'Ange de lumiere pour l'enlever au Ciel dans un chariot de feu, il fir vœu de ne poser jamais en terre le pié qu'il avoit levé pour entrer, comme un autre Elie, dans ce chariot de feu; sans parler de la corde de puits, qui étoit entrée dans sa chair, des Punaises &

Siméon le

des Vers qui lui rongeoient les jambes, & qui étant ramassés par un certain Roi d'Arménie, appellé Basilisque, furent convertis en pierres précieuses; du Dragon qui sut guéri miraculeusement par une goure de son pus qui tomba sur son œil, d'où sortit un chicot de bois de la longueur d'une coudée, selon quelques - uns, & de trois coudées seson d'autres, c'est-àdire, pour le moins d'une toise de long, d'où l'on peut juger de la grandeur énorme de cet Animal; des prédications continuelles que le Saint faifoit aux Peuples, qui accouroient de toutes parts pour l'ouir, jusqu'aux Italiens, aux François, aux Espagnols & aux Anglois, comme le porte son Histoire, quoiqu'il n'y ait eu personne de ces Nations occidentales ou septentrionales qui en ait écrit en ce temslà, sans dire que ces Peuples entendoient peut-être mal aisément le langage de ce Solitaire élevé si haut en l'air, qu'il eût du crier bien haut pour se faire ouir; des Lettres qu'il écrivoit à divers Princes, quoiqu'il eût mal aisément tout ce qui lui étoit nécessaire pour cela; & de sa mort rout-à-fait extraordinaire, demeurant debout sur sa colomne, comme une

DE MAROLLES. Part. II. 35 statue, où son Disciple alla recueillir les derniers soupirs. Toutes choses si peu vraisemblables, qu'il faudroit un peu plus de crédulité, que plusieurs Personnes fort sensées n'en peuvent admettre, pour y ajouter foi, nonobftant l'Histoire qu'en ont écrite Théo-doret, & un Disciple de ce Siméon, appellé Antoine, qui en parlent comme rémoins oculaires. Toutefois ces deux Auteurs, qui sont les seuls Contemporains qui nous assurent d'une chose si rare, sont encore si peu d'accord entr'eux touchant les circonstances du fait, qu'il y a grand sujet de s'en défier. Antoine dit que le Pere de Siméon s'appelloit Susoc; Théodoret écrit qu'il avoit nom Hesichius. L'Ab-bé du Monastere, où Siméon se ceignit de la corde du puits, s'appelloit S. Timothée, felon Antoine; & Théodoret écrit qu'il avoit nom Héliodore, & ainsi du reste. Il faut avouer néanmoins qu'Evagrius, Glycas, Cedrenus, Grégoire de Tours, Suidas, Nicéphore, & plusieurs autres en ont fait mention; mais tous ces Auteurs fort éloignés n'en parlent que sur le rapport des premiers. Au reste, l'Histoire en a paru si agréable, que des Grecs, comme quelques-uns de ceux

que nous venons de nommer, ont fait mention de deux autres Siméons Stylites en divers tems, l'un fous le regne de l'Empereur Justinien, duquel Evagrius a parlé au cinquieme Livre de son Histoire, au Chapitre 22, & l'autre qui vécut en Cilicie & qui fut tué d'un coup de tonnere, dont parle Sophronius dans son Pré spirituel, au Chapitre 57. Mais le premier, surnom-mé le Vieux, & le plus illustre de tous, dont font mention Théodoret & Antoine, monta fur la colomne, lorsque Mélétius, Evêque d'Antioche décéda, qui fut l'an 321, & mourut le cinquieme jour de Janvier, en la quatrieme année de l'Empire de Léon premier, qui fut l'an 460; de forte que, felon la supputation de Baronius, il vécut plus de quatre-vingts ans sur la colomne, comme nous avons dit ci - dessus; ce qui n'est pas vraisemblable, quoiqu'il fût vrai, quand toutes les circonstances que j'ai dites seront bien examinées.

Comme je faisois un jour ces ré-M. l'Ev. flexions historiques à M. l'Evêque du Mans, qui lisoit le Livre de M. de Grasse avec beaucoup de satisfaction, il me dit que c'étoit avec un grand jugement qu'il avoit obmis toutes les

circonstances

DE MAROLLES. Part. II. 37 circonstances que j'ai marquées, lesquelles font à la vérité bien étranges; mais étant venu à propos de me demander comme j'entendois ce passage de son premier Livre de l'Histoire de l'Eglise, où parlant de la Sainte Vierge, qui dans la huitieme année de somption de l'Empire de Claudius, quitta la terre pour aller jouir dans le Ciel de la présence de son Fils, il écrit, la créance commune de l'Eglise en ce siècle, est qu'elle fut élevée en corps & en ame dans les Cieux (3). Y a-t-il de l'apparence, ajouta-t-il, que ce n'eût pas été toujours la créance commune de l'Eglise? Je lui dis, qu'après les témoignages que les Evangélistes nous ont donnés de la vie de la Vierge, tout le reste nous est inconnu, & que ce qui s'en trouve autre part, est incertain ou suspect; & que plusieurs Auteurs qui en ont écrit de gros Volumes, ne les ont remplis que de conjectures ou de pures imaginations, qu'ils ont essaïé de proportionner à la dignité & au mérite du sujet. Le tems même de sa mort n'est pas bien assuré, quoiqu'il

<sup>( 3 )</sup> Cette Question a éré Docteur très connu, & de M M. Jacques Gaudin, fort débattue dans le siecle dernier, & a produit di-Claude Joly, & de Nicovers Ecrits, pour & conlas l'Avocat Billial, Chaere, de M. de Launoy, noines de l'Eglise de Paris. Tome 11.

séemble que Saint Epiphane, Cedrenus, & quelques autres le rapportent à la douzieme année de l'Empire de Claudius, qui fut vingt-deux ans après la mort de Notre Seigneur Jesus-Christ, selon la remarque de Baronius. Toutefois le docte Jésuite Denis Petau ne lui a point trouvé de place dans son troisieme Livre de la doctrine des tems, où il avoit occasion d'en parler, s'il eût voulu; & l'Histoire même des Actes n'en dit pas un mot, quoique S. Luc l'ait portée à quatorze années au de-là de sa mort.

Le Pape Gelase rejette, entre les Ecritures apocryphes, le Livre du Trépas de la Vierge Marie, que Jacques, Archevêque de Gennes, dans son Livre de Fêtes annuelles, dit qu'on attribue faussement à S. Jean l'Evangéliste, & qu'il y a lu que la Vierge Marie décéda vingt-quatre ans après

Marie décéda vingt - quatre ans après l'Ascension de Notre - Seigneur; que tous les Apôtres, transportés en un moment de divers endroits du monde, où ils étoient, se trouverent à son trépas; qu'ils mirent son corps dans un sépulchre de pierre; mais que trois jours après, il ressuscita, & qu'il sut porté au Ciel par les Anges; que toutefois S, Thomas ne s'y étant pas trou-

DE MAROLLES. Part. II. 39 vé, & ne pouvant croire une chose si extraordinaire, il reçut la ceinture dont la Vierge étoit ceinte, laquelle lui tomba du Ciel; ce qui lui servit d'une conviction entiere, & ne douta non plus, depuis, de la Résurrection de la Vierge, que de sa glorieuse Assomption. Mais S. Augustin, dans son trente-cinquieme Sermon des Saints, si toutefois il est de lui, rejette ce Livre comme plein de fables. Aussi n'y a-t-il point d'Histoire catholique, diril, qui nous donne assurance de que!le sorte la Vierge Marie est montée au Ciel; & S. Jean l'Evangéliste, au soin duquel la Mere de Jesus avoit été commise par le Seigneur, n'en a rien laisse par écrit. Il seroit donc fort à souhaiter, ajoute ce Pere, que l'homme ne donnat pas faussement, pour une chose toute évidente, ce que Dieu a voulu tenir caché; mais la vraie créance, que nous devons avoir de l'Assomption de la Vierge, est qu'on ne peut douter qu'elle ne soit au-dessus des Anges; mais si c'est en corps, ou hors de corps, comme parle l'Apôtre, nous n'en pouvons rien savoir.

S. Jérôme, ou Sophronius, Ami de S. Jérôme, dans un Sermon de l'Assomption de la Vierge, ou quel-

qu'Auteur que ce puisse être de cet Ouvrage, appelle apocryphe le Livre du Trépas de la Vierge, & défend de le recevoir. Il dit aussi que de son tems, on montroit son sépulchre dans la Vallée de Josaphat, & que plusieurs sont en doute si l'Assomption de la Vierge a été avec son corps, ou si l'ame seule est montée au Ciel, le corps aïant été séparé. » Mais, ajoutecorps aiant été téparé. » Mais, ajoute-» t-il, on ne fait pas comment, ni » en quel tems, ni par quelles per-» fonnes le corps très faint de la Vier-» ge a été ôté de-là, ni où il a été » transporté, ni même s'il a été res-» fuscité, quoique plusieurs main-» tiennent que la Vierge est ressuré: » tée, & qu'elle jouit en cet état, « avec Jesus-Christ dans le Ciel, de « la bienheureuse immortalité : Et plus bas, il ajoute : " Qu'il s'en faut » rapporter à Dieu, à qui rien n'est " impossible. " Tout cela de S. Jérôme. Et le vénérable Bede, exposant cet endroit des Actes, "Ils furent tous " dispersés par les Régions de Judée 🥺 & de Samarie, hormis les Apôtres, est dans le même sentiment, & prouve par divers Argumens que les choses qui sont rapportées dans le Livre du Trépas de la Vierge, contrarient

DE MAROLLES. Part. II. 41 à l'autorité du Livre des Actes, & sont enrierement fausses.

Je me souviendrai toujours d'une rencontre que j'eus de M. le Marquis M. de Pom-de Pompignan, un vingt-deuxieme pignan. jour de Juillet, comme je retournois de l'Eglise des grands Augustins, & je la compterai au rang des plus heureuses qui me soient arrivées en ma vie, puisqu'elle m'a procuré le bien de sa connoissance & de son amitié. Ce Gentilhomme, de qui la courtoisie & l'affabilité égalent la valeur & la bonne mine, aussi bien que la naisfance illustre, me demanda ce que je pensois de la grande Sainte dont ce jour - là on célébroit la Fête, & si la delaine. Pécheresse dont il est parlé dans Saint Luc, 7, laquelle versa ses parsums sur les piés du Seigneur, étoit la même que Marie, Sœur de Lazare, & Magdelaine, de laquelle Jesus avoit chassé sept diables; parcequ'aiant médité les textes de l'Évangile, ce qui n'est pas ordinaire aux Personnes de sa condition, il ne voïoit pas qu'il y eût de nécessité, ni même de l'apparence, de croire que ces trois Femmes ne sussent qu'une seule. Je lui-demandai un jour pour y penser, & le lendemain je lui envoïai ce Discours.

De la Mag -

Il nous est facile de connoître, des paroles de S. Luc, la pénitence & la justification de la Femme pécheresse, que plusieurs confondent avec Marie Magdelaine, de laquelle sept démons étoient sortis, & même avec Marie Sœur de Marthe & de Lazare; mais Origene, & après lui Théophilacte & Euthymius, dans leurs Commentaires, maintiennent que la Femme pécheresse, n'est ni Marie Magdelaine, ni Marie Sœur de Lazare; car, s'ils en sont croïables, celle-ci & les deux autres sont trois Personnes différentes, & non pas deux seulement, savoir la Pécheresse, qu'ils ne séparent point de celle qui versa des parfums sur la tête de Jesus, dans la maison du Ler preux en Béthanie, & la Sœur de Lazare, comme l'estiment S. Jean Chrysoftome dans ses Homélies 81, sur S. Matthieu, & 61 fur S. Jean & S. Bernard, dans son Sermon de la Magdelaine. Toutefois, il femble que celle qui répandit le parfum de grand prix dans la maison de Simon le Lepreux, deux jours avant la Pâque, est celle-là même dont Jesus dit : Qu'en

\* Matth 26. jettant ce parfum fur son Corps, \* elle
12. le faisoit pour l'ensevelir, ou comme
\* Marc 14. 8. dit S. Marc, \* Qu'elle anticipoit d'oin-

DE MAROLLES. Part. II. 43 dre son Corps pour la sépulture. Il semble aussi qu'elle soit encore la même que celle qui est appellée Marie Sœur de Lazare, dans laquelle Jesus dit sur le même sujet à Judas Iscariot \* , Elle \*Jean 12.7. a garde ce parfum pour le jour de ma sépulture. Or celle qui emploïa ce parfum, ou plutôt qui le destinoit, avec les autres Maries, pour le Corps de Jesus, qu'elle pensoit trouver dans le fépulchre, est appellée \* Marie Mag- \* Marc 16,1. delaine, Marc, 16, 1. Et de celle-là même qui étoit Sœur de Lazare, Saint Jean 11, 2, dit encore : Qu'elle avoit embaumé le Seigneur d'un onguent aromatique, & qu'elle avoit essuié ses piés de ses cheveux; ce qui ne nous paroît point avoir été fait autre part qu'en la maison de Simon le Pharisien, comme il se lit dans S. Luc 7. 36. De sorte qu'il y a grande apparence que de ces trois ou de ces deux, il n'en faut faire qu'une seule, selon la pensée de S. Augustin, au second Livre du Consentement des Evangélistes ; de S. Gregoire, en l'Homelie de la Magdelaine; de Bede, au troisieme Livre de ses Controverses sur S. Luc; de Chrestien Druthmarus, au 26e Chap. fur S. Matthieu; de Rabanus Maurus, sur le 7° Chap. de S. Luc, & de plusieurs Civ

autres, qui sont secondés de la créance commune, & de l'usage reçu par toute l'Eglise dans les solemnités de la Fête de cette Sainte. Mais pour en saire mieux connoître la vérité, par la conciliation des passages, il ne les faudroit que voir tout du long dans les saints Évangiles, dont plusieurs sont persuadés, selon le sentiment de toute l'Eglise catholique, qu'il n'y a point de nécessité d'admettre plus d'une Magdelaine; & que celle-là est la Sœur de Marthe & de Lazare, au commencement pécheresse, disent-ils, de laquelle Jesus avoit chassé sept Diables, qui répandit ses parfums sur les piés de Jesus, en Galilée, dans la maison de Simon le Pharissen, qui en sit autant, fix jours avant la Fête de Pâques, dans la maison de Lazare, & finalement qui répandit ses onguens aromatiques sur la tête du Seigneur, en Béthanie, deux jours avant la Pâque, chez Simon le Lépreux. Mais quoi qu'il en foit, on peut dire raisonnablement que cette Dame, ou que ces Dames étoient riches, parceque leurs vases d'albastre, remplis d'un précieux parfum d'huile de Nard, étoient de grand prix ; ce qui donna même sujet à Judas Iscariot, & aux autres Disciples, d'en plaindre

la grande dépense qu'ils estimoient inutile.

Le reste de la vie de ces Saintes nous est inconnu; & nous n'avons point d'Auteurs de l'Antiquité qui nous affurent du genre & du lieu de eur mott, avant le quatrieme siecle. Nous lisons néanmoins dans S. Gregoire de Tours, qui vivoit il y a plus de mille ans, que le corps de Marie Magdelaine repose en la Ville d'Ephese, où, selon Modestus, Evêque de Jérusalem, elle étoit allée, pour achever ses jours auprès de S. Jean l'Evangéliste. Et quelques anciens Martyrologes, comme celui de Rabanus Maurus, Evêque de Maience, qui vivoit du tems de Charles le Chauve, celui du Moine de S. Gal, & plusieurs autres, cités par le célebre Docteur Jean de Launoy, dans un Livre qu'il a fait de la Magdelaine de Provence, nous apprennent que Marie, Sœur de Lazare, que les Grecs & plusieurs Latins distinguoient de Marie Magdelaine, de laquelle sept Diables étoient sortis, & qui avoit toujours très saintement vécu, étant demeurée Vierge-, avoit sa sépulture en Jérusalem, auprès de Sainte Marthe, fa Sœur, fans qu'en toutes ces choses, il nous paroisse rien des

MEMOIRES Traditions de Provence (4), & de l'Abbaïe de Vezelai.

Six jours après, qui étoit la Fête de Sainte Anne, M. de Pompignan, de la Maison de Crosse, en Dauphiné, assez connue par ses anciens services, me voulut honorer de sa visite, pour me témoigner la satisfaction qu'il avoit de mon petit Ecrit, l'aïant estimé conforme à ses sentimens. Il se trouva, cette journée-là, dans mon cabinet, M. de Mont- fort bonne compagnie; M. de Montmaur, Conseiller d'Etat, & Maître des Requêtes, de qui les Gens de Let-tre reçoivent si souvent des marques de M. de Char- sa générosité; M. de Charleval (5), qui a le goût si délicat pour toutes les M. de Ber- belles choses; M. de Berville, de Normandie, qui débite un grand savoir M. de Goni- avec tant de facilité; M. de Gonbaud (6), si connu de toute la France, pour sa rare modestie, & par ses nobles Poésies, & quelques autres, qui, après s'être entretenus au sujet de l'Ecrit de la Magdelaine, du progrès de

> (4) M. de Belfunce de Castelmoron, Evêque de Marseille, dans l'Histoire des Evêques de Marseille, imprimée fous sen nom, a tâché de faire revivre cette Tradition, aban-

maur.

leval.

ville.

baud.

donnée de tous les bons Critiques.

<sup>(5)</sup> Faucon de Ris, Seigneur de Charleval. (6) Jean Ogier de Gombaud.

l'Evangile, & de la naissance & de l'accroissement du Christianisme, sur quoi on dit de fort bonnes choses; enfin venant à parler des Femmes illustres du Nouveau Testament, M. de Gombaud, aïant demandé d'où l'on avoit appris que la Mere de la Vierge avoit nom Anne, & son Pere, Joachim, parceque les saintes Ecritures ne les nomment point. Voici à-peu-près ce que j'en dis.

Il ne se trouve rien, dans les saintes Ecritures, de Sainte Anne, Mere de la De Vierge; mais puisque l'Eglise catholique en célebre la mémoire, avec tant de vénération, qu'elle en fait tous les ans une Fête solemnelle, il y a lieu de croire que la Tradition ne nous en a pas imposé. Voici, à mon avis, ce qui s'en peut apprendre de plus assuré, des témoignages des Saints Peres. Le Martyr Hyppolite, Evêque de Port (7), cité par Nicephote au troisseme Cha-

De Sainte

(7) Porto. Le S. Hyppolite, dont on a des Ecrits, n'est point celui qui a soussert le martyre en 252, dans la persecution de Dèce, & duquel Prudence a décrit les soussert de l'Eglise, qui porte aussi le nom d'Hyppolite, & que l'on regarde comme Mat-

tyr, vivoit dans le même tems, & a peut-être sous-fert sous-le même Dèce, vers 250. Quant au Titre d'Evêque de Porto, que l'Abbé de Marolles & autres lui donnent, il n'y a rien sur cela de certain. V. l'Hist. des Aut. sart. & eccles. de Dom Ceillier, Tom. II. 19.316 & suiv.

MEMOIRES pitre de son second Livre, avoit écrit vers le commencement du troisieme siecle, c'est-à-dire, environ l'an 220 de notre Salut, que du Prestre Mathan, & de sa Femme Marie, de la Tribu de Juda, fortirent quatre Enfans, Jacob, Pere de Joseph & de Cleophas; & trois Filles, favoir, Marie, qui engendra Salomé, Femme de Zebedée, Sobé, qui eut une Fille nommée Elisabeth, Femme de Zacharie, & Mere de S. Jean Baptiste, & Anne, de qui sortit Marie, Mere de Jesus; de sorte que Salomé, Elifabeth, & Marie, Mere de Jesus, étoient Cousines germaines, Filles des trois Sœurs; & Jesus-Christ & S. Jean Baptiste étoient Cousins issus de Germain. Au reste, il ne faut point être de l'opinion de ceux qui disent que Sainte Anne fut mariée trois fois, & que, de chacun de ses Maris, elle eut autant de Filles, ni croire aussi que de son Mari Joachim elle eut trois Filles, sans en avoir d'autres preuves que l'apparence qu'ils tirent des saintes Ecritures, que Marie Cleophé est appellée Sœur de la Vierge, comme si, par le nom de Frere & de Sœur, il ne falloit pas souvent entendre Cousin, ou quelque autre fort proche, selon les façons de parler assez

DE MAROLLES. Part. 11. 49 ordinaires dans les Livres facrés. S. Jean Damascene & tous les Docteurs catholiques modernes maintiennent que Sainte Anne n'a été mariée qu'à un seul Homme, duquel, après une stérilité opiniatre, elle eut, par un vœu qu'elle sit, une seule Fille, qui fut la Sainte Vierge. Mais sur-tout S. Epiphane, très versé dans les connoissances des Antiquités judaiques, est de cet avis, dans les disputes qu'il fait contre les Collyridiens, qui étoient certains Hérétiques qui révéroient la Mere de Dieu comme une Déesse, & qui lui rendoient des honneurs divins. Germain, Evêque de Constantinople, qui vivoit environ l'an 720 de notre Salut, a observé que Sainte Anne étoit de Famille sacerdotale, de la Tribu d'Aaron, de Race de Prophetes, & de la Souche de David & de Salomon. Quant à Joachim, son Mari, qui n'est point aussi nommé dans les saintes Ecritures, il en est parlé dans la Vie de la Bienheureuse Vierge; & nous ne trouvons rien da-vantage, dans les Livres des anciens Peres, de la Vie & des actions de Sainte Anne, dont nous ignorons le tems & les particularités de la mort, comme de tout le reste : mais ce qui

ne peut être révoqué en doute, est la gloire immortelle, qu'elle a eue, d'être Mere de celle, qui, après les paroles de l'Ange, conçut du Saint-Esprit le Salut de toutes les Nations, & d'avoir été Aïeule du Fils du Très-haut,

& de son divin Rédempteur.

A quelque tems de-là, un autre Seigneur qui avoit beaucoup d'esprit & de piété, m'aïant demandé pourquoi on se mettoit si fort en peine de savoir si le S. Denis de Paris étoit l'Aréopagite, dont il est parlé à la fin du dix-septieme Chapitre des Actes, & s'il étoit encore ce célebre Ecrivain dont nous avons les Livres? Je lui dis qu'il étoit louable de s'en informer, & toujours bon de connoître la vérité. Sur quoi il falloit entendre les témoignages des Anciens. Qu'au reste, la vérité, de quelque nature qu'elle fût, ne se manifestoit jamais, sans se faire aimer de ceux qui la cherchent, & qui sont ennemis du mensonge; mais qu'il n'en est pas ainsi des Ames vulgaires qui se plaisent d'être trompées, & qui ne sont que trop crédules à tout ce qui favorise leur ignorance ou leur superstition. Là-dessus, voulant donc savoir ce que je pensois de S. Denis, ou de plusieurs Saints qui por-

DE MAROLLES. Part. II. 51 tent le même nom, je lui envoiai

deux jours après, ce petit Ecrit.

S. Denis Arcopagite, le Disciple de l'Apôtre S. Paul; comme il se justifie par le 9me Chapitre du Livre des Actes, fut Evêque d'Athènes, & endura le martyre, du tems de Dioclétien. Quelques-uns qui ont écrit sa vie, ou qui ont parlé de lui, comme Methodius, Hincmar, Archevêque de Reims, Siméon Méthaphraste, Nicéphore Caliste, Michel Syngelus, Prêtre de Jérusalem, & Suidas entre les Anciens, maintiennent bien qu'il est le même que ce célebre Martyr qui fut le premier Evêque de Paris; en quoi ils ont été suivis par le Cardinal Bellarmin, Pierre Lansselius, Baltazar Corderius, Lassius, Martin Delrio & Pierre de Halloix, Jésuites, & par le Docteur André du Val, par M. de Chaumont, Conseiller d'État, si recommandable à cause de son savoir & de sa piété (8), & quelques autres. Mais l'Auteur de la vie de S. Saturnin, cité par S. Grégoire de Tours, & S. Grégroire de Tours lui-même, qui vivoit il y a plus de mille ans; Fortunatus, en son premier Livre des Poésies, le Martyrologe d'Usuard en-

(8) Voïez les Additions.

De S. Denie

MEMOIRES tre les Anciens, & le docte Vieillard Jacques Sirmond, Prêtre de la Compagnie de Jesus; Jean de Launoy, célebre Docteur de la Faculté de Paris, & plusieurs autres, sont de contraire avis, & assurent que le premier Evêque de Paris fut envoié dans les Gaules du tems de l'Empereur Decius, & qu'il y remporta la Couronne du Martyre sous Sisinnius, qui sans doute étoit celui - là même dont il est parlé dans les Actes de Cantien & de Cantianille, du tems de l'Empereur Dioclétien. Et de fait, les raisons sur les-quelles le Pere Sirmond & M. de Launoy se fondent, pour autoriser leur sentiment, sont bien considérables. Ils les tirent en partie d'un passage de Sulpice Severe, au deuxieme Livre de son Histoire sacrée, où il est dit: " Que devant la cinquieme perfécun tion des Chrétiens, qui fut sous " Marc-Aurelle, Fils d'Antonin, on " n'avoit point vu de Martyrs dans » les Gaules, parceque la Religion » chrétienne avoit été reçue plus tard " au de-là des Alpes " (car il parle en cet endroit à l'égard de l'Italie);

& d'un autre côté, ils l'appuient d'une ancienne Tradition de l'Eglise des Gaules, qui a toujours reconnu deux

DEMAROLLES. Part II. 53 Denis dans ses Martyrologes. 2. De la nouveauté de l'opinion d'Hilduin & de ses Sectateurs, touchant le Denis de Paris, confondu avec l'Aréopagite. 3. Du passage de l'Evêché d'Athênes à celui de Paris, inconnu à tous les Grecs & à tous les Latins, devant Hilduin. 4. De la distinction que Rome faisoit autrefois du Denis Aréopagite d'avec le Denis de Paris. 5. Des absurdités où s'enveloppent ceux qui les confondent ensemble. 6. Du tems du Martyre de l'Aréopagite, qui fut sous Domitien, & non pas Tous Trajan ou fous Adrien. 7. De l'autorité de Grégoire de Tours, qui marque le Denis de Paris, Apôtre des Parisiens & non pas des Gaulois, sous Decius, comme Gatian le fut à Tours, Saturnin à Toulouse, Austremoine, en Auvergne, Martial à Limoges, Trophime à Arles, Paul à Narbonne. 8. De la petitesse de la Ville de Paris du tems de l'Aréopagite, aïant été ruinée dès le tems de Jules César. 9. De son peu de nom, en comparaison des autres lieux plus considérables dans la Gaule, où le Disciple de S. Paul pouvoit s'arrêter pour prêcher l'Evangile. 10. Des anciens Offices à l'usage de Rome & de Paris; & enfin de

MEMOIRES

beaucoup d'autres conjectures très fortes, dont ils ont fait des Livres entiers.

Plusieurs attribuent à l'un & à l'autre Denis, comme à un seul & à un même, les Livres que nous avons, sous le nom de S. Denis, de la Hiérarchie céleste, de la Hiérarchie ecclésiastique, des noms divins, de la Théologie Mystique, & quelques Epîtres à Caïus, à Dorotheus, à Sosipater, à Polycarpe, à Démophile, à Tite, à Apollopha-nes, à l'Apôtre S. Jean, & à S. Paul. Mais il y a grande raison d'en douter, non tant à cause de quelques Histoires un peu suspectes, comme celle du transport miraculeux des Apôtres en Jérusalem, pour se trouver au trépas de la Vierge, dont il n'est point parlé dans l'Histoire des Actes, que pour ce que l'Auteur de ces Livres y cite une Epître de S. Ignace, écrite l'onzieme année du regne de Trajan, c'est-à-dire, plus de douze années après la mort de S. Denis Aréopagite, qui fut martyrisé sous Domitien, & qu'il y emploie plusieurs passages des Œu-vres de S. Justin Martyr, de Clément Alexandrin, d'Origene, & de S. Grégoire de Nazianze, qui n'auroient pas manqué de le nommer lui - même,

DEMAROLLES. Part. II. 59 comme ils ont fait S. Ignace & S. Polycarpe, s'ils eussent emprunté quelque chose de lui; sans parler de son obfervation, avec le Sophiste Apollophanes, quand la lumiere du Soleil souffrit une si étrange Eclipse à la Passion de Norre-Seigneur, quoiqu'il n'y ait point lieu de douter de cette Eclipse, dont il est parlé dans les Evangiles de S. Matthieu, de S. Marc & de S. Luc; & de laquelle Phlegon, Affranchi de l'Empereur Adrien, a même écrit, ausli-bien que depuis lui Tertullien, dans son Apologérique, Eusebe, Maximus, Singellus & autres, ni de ce que S. Jérô-me & Gennadius ne font point mention de cet Auteur dans leurs Livres des Ecrivains ecclésiastiques. Toutefois le Cardinal Bellarmin qui maintient que S. Denis Aréopagite est Auteur de tous ces Ouvrages, excepté de l'Epître à S. Paul, dit : " Que les » doctes Catholiques n'en doutent » nullement, & qu'il n'y a que les " Hérétiques Luthériens, & quelques " menus Savans, comme Erasme & " Laurent Valle, qui nient qu'ils doivent appartenir à S. Denis Aréo-" pagite "; car c'est ainsi qu'il plast à cet illustre Ecrivain de traiter en

d'Érasme & de Laurent Valle, outre ceux qu'il ne nomme point, & que

je viens de marquer.

Il est vrai néanmoins que les mêmes Ouvrages semblent avoir été re-çus sous le nom de S. Denis Aréopagite, par les Papes S. Grégoire, en l'Homélie 34. fur les Evangiles; Martin I, au Concile romain; Agathon, dans fon Epître à l'Empereur Constantin IV, & Nicolas I, en l'Epître à l'Empereur Michel, aussi - bien que par les sixieme & septieme Conciles œcuméniques, & finalement par plusieurs Docteurs qui ont écrit des Commentaires sur ces mêmes Livres, comme le Moine S. Maxime, S. Thomas d'Aquin, & plusieurs autres. Cependant il faut remarquer que devant le Pape S. Grégoire, qui vivoit à la fin du sixieme siècle, il n'y a point eu de Pere qui ait cité les Livres de S. Denis; car de ce qu'il y en a qui pensent qu'Origene en a fait mention, en une certaine Homélie sur la premiere de S. Jean, aussi-bien que S. Athanase en la huitième des Questions à Anriochus, il n'en faut point tirer d'avantage, puisque les Ariens venus longtems depuis Origene, & des Auteurs

DE MAROLLES. Part II. 57 qui n'ont été connus que depuis Athanase, lesquels sont allégués dans l'Homélie sur S. Jean, & dans les Questions à Antiochus, en prouvent assez la fausseté, & font voir clairement que ni l'une ni l'autre ne sont point d'Origene, ni de S. Athanase; mais de quelqu'Ecrivain plus récent. Un certain Libératus, Athée, & Anastase, Bibliothécaire, dans une Epître à l'Empereur Charles le Chauve, ont bien écrit que S. Jean Chrisostome & S. Cyrille d'Aléxandrie, ont cité S. Denis Aréopagite; mais il ne se trouve rien des choses qu'ils citent aux lieux que j'ai allégués, & il y a grande apparen-ce qu'on a corrompu l'Edition de Libératus; & quand, en la Conférence qui fut tenue à Constantinople l'an 532, entre les Evêques Catholiques, & certains Hérétiques, qu'on appelloit Séveriens & Acéphales, les Prélats Catholiques rejetterent les écrits de Denis Aréopagite comme apocryphes, ils dirent aux Séveriens : "D'où nous pou-" vez-vous montrer que les témoignages que vous alléguez de Denis » Aréopagite soient véritables, comme vous le pensez; car s'ils étoient de lui, S. Cyrille ne les auroit pas ignorés; mais, que dis-je, de S. Cy-

rille? Si S. Athanase les eût tenus " pour assurés, ne vous les auroit-il » pas cités entre tous les autres au " Concile de Nicée, en traitant de la » consubstantialité des Personnes de " la Trinité? & n'en eût-il pas pro-» duit l'autorité contre les blasphê-" mes d'Arius, touchant son opinion de la diversité des Substances? Or, » s'il n'y pas un des Anciens qui les ait observés, je ne sais pas d'où vous » pouvez maintenant montrer qu'ils " foient de lui. " C'est de M. de Launoy que nous avons cette belle observation, en son Traité de l'Autorité de l'argument négatif. Le Livre de la Hiérarchie céleste a été traduit en notre langue par François Marillac (9), & imprimé à Toulouse l'an 1555; & les autres Ouvrages, par le Pere Goulu (10), de l'Ordre des Feuillans.

Je pourrois rapporter beaucoup d'autres conférences sur ces sortes de matieres; mais de peur d'être trop long, je me restraindrai à soit peu de semblables, que je ne saurois oublier, encore sera-ce avec le discours le plus

<sup>( 9 )</sup> *In-*4. dédié à Hensi II.

<sup>(10)</sup> Dom Jean de S. François Goulu. Sa Traduction a paru en 1629,

in-4. chez Buon, à Paris. Il y joignit une Apologie pour les Euvres de S. Denis l'Aréopagite.

DE MAROLLES. Part. II. concis qu'il me sera possible. La premiere qui s'offre est du dessein de M. de la Milletiere (11), pour la réunion des Eglises séparées. Ce vertueux Milletiere.
De la Réuhomme tient facile le retour des Pro-nion des Protestans à l'Eglise catholique; & com-testans. me je lui ai demandé plusieurs fois le fondement de sa persuasion, vu les grandes différences d'opinions, qui se rencontrent en certains points mal aisés à concilier, il m'a répondu, avec un esprit de charité, qui ne l'échaufse pas moins qu'il lui donne de lumieres, qu'elle ne dépend que d'une bonne réformation de notre côté, & de connoître les motifs de la séparation de ceux qui nous ont quittés; ce qu'il a fait voir dans plusieurs Livres qu'il a écrits exprès,& qu'il ne faut que lire, tels que ... son Flambeau de l'Eglise (12), & celui de la vraie foi (13), auxquels on n'a point fait de réponse, & il est impossible d'en faire de bonne; de sorte que ce sont autant de Démonstrations invincibles, & que si les Adversaires n'en demeurent pas d'accord, il ne faut

<sup>(11)</sup> Voïez les Additions. (12) Le Flambeau de la vraie Eglife, pour la faire voir à tous ceux qui en font dehors. Faris, 1653.

<sup>(13)</sup> Le Flambeau de la vraie Foi, pour la faire connoître à ceux qui l'ont délaissée. Paris, 1654. in-8.

60 plus que voir à qui il tient, & essaier d'obtenir la permission d'en venir à une conférence réglée. Cependant M. de la Milletiere est fort persuadé qu'il a démontré, ou qu'il ne lui est pas impossible de démontrer, l'infaillibilité de l'Eglise catholique, dont l'autorité primitive & absolue réside au S. Siege, & en la Personne du Pape, sans attendre un Concile général, composé, non pas de ses Collégues, car il est singu-lier en sa puissance, mais de ceux qu'il honore du nom de ses Freres, quoiqu'il foit le Pere commun de rous, quand il parle, comme on dit, Ex Cathedra, que tous les Chrétiens sont obligés de rendre à ce Chef visible de l'Eglise universelle, toutes les obéisfances qu'il demande de nous, & qui lui sont dues en choses purement spi-rituelles; que tout le monde est tenu de recevoir ses Decrets, comme regles infaillibles & inviolables, & qu'il suffit de le consulter en toute sorte de doutes qui se pourroient former en marieres de Foi (14). Il est, dis-je, persuadé que, dans son Livre de l'Eucharistie & de la Transubstantiation, il a démontré clairement la véritable

<sup>(14)</sup> Ces Opinions de M. bruit, & ont été mal re-de la Milletiere firent du çues en France. Doctrine

Doctrine que nous avons toujours professée, selon les décisions des saints Conciles, & la pure parole de Dieu, qui est si expresse sur ce sujet, avec la Tradition; de sorte qu'il ne faut plus exiger de nous le témoignage des sens, & celui de la raison, pour prouver qu'il n'y a point d'autre Transubstantiation, que celle de passer de la connoissance d'une substance sensible à la connoissance d'une substance intelligible; qu'on doit admettre l'anéantissement des substances, quant à la matiere & quant à la forme, quoique les apparences sensibles demeurent, selon la Doctrine sainte de l'Eglise, dont nul de ceux qui en sont bien inftruits, ne font aucune difficulté. Ainsi je ne doute point que la Transubstantiation ne puisse être également bien prouvée, comme je la viens de représenter, & que nous ne faisons pas seu-lement une mémoire du Sacrifice de la Croix, mais que nous facrifions ef-fectivement le vrai Corps & le vrai Sang de Notre Seigneur Jesus-Christ au Pere Eternel, soit en continuant le même Sacrifice de la Croix; de forte que ce n'est que le même Sacrifice: soit que l'Eglise le réitere en Mystere, par les mains des Prêtres, comme Tome II.

plusieurs Scholastiques l'ont maintenu. Enfin il y a grande apparence qu'il prouvera de la même sorte la Doctrine décidée contre les Hérétiques, que notre justification dépend de la grace qui nous est donnée gratuitement, pour faire les bonnes œuvres, & pour être sanctifiés, laquelle, selon plusieurs Théologiens, n'est refusée à personne, du moins sussissante pour le salut de tous; parceque Dieu veut sauver tous les Hommes, & que Jesus-Christ est mort pour tous, sans qu'il faille user de subtilités, pour expliquer ces Pas-sages, qui sont plus clairs que le So-leil; ou pour en éluder la force, à la-quelle rien ne sauroit résister. Il me répondit, qu'à la vérité il pensoit avoir démontré contre les principes de la Doctrine des Adversaires, mais qu'il y avoit bien des choses à dire sur toutes les inductions que je lui venois de faire, quoiqu'elles fussent maintenues par des Docteurs catholiques, Qu'au reste il s'en falloit tenir au consentement universel de l'Eglise, aux témoignages des saints Peres, & à la décision des Conciles, dont je demeurai d'accord; & s'il y a des répliques à faire en cela, elles se pourcont agiter autre part,

DE MAROLLES. Part. II. 63

Touchant la Question, s'il y a eu des hommes au monde, avant la créa-Homme, tion d'Adam, on m'a dit qu'un bel esprit en a fait un Livre exprès (15), par forme d'exercitation, & qu'il maintient, par les saintes Ecritures, qu'il n'y a pas lieu d'en douter, ou du moins que les saintes Ecritures ne sont pas contraires à cette opinion qu'il fonde sur l'âge apparent du monde, en considérant son système & ses diverses générations, sur les connoisfances de l'Astronomie & de l'Astrologie, & sur le témoignage de quelques Auteurs; car il fair bien qu'un certain Hermodore, Platonicien, disoit, en son Livre de la Doctrine des Philosophes, au rapport de Diogene Lacrce, que cinq mille ans se sont écoulés, depuis Zoroastre, le premier des Mages de Perse, jusqu'à la ruine de Troies. Qu'Hérodote, dans son Euterpe, fait mention d'onze mille trois cens ans; que Diodore Sicilien parle, en un endroit, de plus de vingt-rrois mille ans; en un autre, de quatre cens septante mille; & dans le premier

<sup>(14)</sup> Isaac las Peyrere, Gr. Voiez les Mem. du P. de Bourdeaux, d'une Fa- Niceton, Tom. XII & mille noble, dans fon Li-XX. vre intitulé, Praadamita,

64 MEMOIRES

Livre de la seconde Partie de sa Bibliotheque, que des Rois étrangers ont gouverné l'Egypte, pendant l'espace de quarre mille sept cens ans; que Platon, dans le Timée, dit qu'un Prêtre d'Egypte apprit à Solon, que les Athéniens avoient eu des Princes, dix mille ans avant le Déluge, ce qu'Arnobe même cite de Platon; que Cice-ton n'a pas marqué une moindre durée dans son Livre des Loix; que les Annales de la Chine s'induisent de quarante mille ans; & que les Egyptiens, au rapport de Diogene, alloient jusqu'à quarante-huit mille huit cens soixante-trois ans, depuis Vulcain, Fils de Ninus, jusqu'à Alexandre, selon ce qu'ils ont remarqué, en supputant le nombre des Eclipses; sans parler d'Eusebe, qui admet dans sa Chronique seize Dynasties, ou Puissances de suite, dans le Roïaume des Assyriens, ou des Babyloniens, audessus de Ninus, & des anciens Aborigenes d'Italie, qui étoient persuadés que la Sicile avoit été séparée de la Terre-ferme, il y avoit plusieurs siecles; ce qui a fait dire à Virgile, dans son troisieme Livre de l'Enéide ; . Ces Terres, de continues qu'elles » étoient, comme on le raconte,

pe Marolles. Part. II. 65

"furent autrefois arrachées de leur
"fond par une grande ruine; & s'é"tant écartées avec une extrême vio"lence, (tant la longueur des fiecles
"est capable d'apporter du change"ment) les eaux, qui donnerent de
"force au travers, retrancherent la
"côte d'Hesperie de celle de la Si"cile, & la Mer baigna les champs
"& les Villes séparées d'un rivage
"fort étroit.

Mais à propos de Virgile, Servius

a remarqué sur ce Vers,

Urbs antiqua ruit multos dominata per annos. Que Troies est appellée Ville ancienne, parcequ'on dit que sa domination a duté deux mille huit cens ans, Quiz duobus millibus odogintis annis regnavisse dicitur. Or Troies sut ruinée 408 ans avant la premiere Olympiade, qui, selon Scaliger, échut l'an du monde 3074, ce qui monte bien, non-seulement au dessus du Déluge de Noé, mais encore de la formation d'Adam, selon notre supputation.

Strabon, dans le troisieme Livre de sa Géographie, écrit que les Turdetans, Peuples de l'Espagne Berique, avoient des Monumens écrits, & des Loix, depuis six mille ans; ce qui excede également les Epoques que nous

avons marquées de Noé & d'Adam, aussi bien que ce que Solin écrit au cinquante-deuxieme Chapitre, que, depuis la conquête de Liber ou de Bacchus, dans les Indes, jusqu'à Alexandre le Gtand, les Anciens comptoient 6451 ans, & quelque chose de plus, selon la durée des regnes de cent cinquante-trois Rois; & si Scaliger en est croïable, Semiramis a devancé de mille ans l'émbrasement de Troies; ce qui excéderoit le tems du

Déluge.

Or l'Auteur, qui a formé cette Question, s'est aussi fondé sur divers passages des saintes Ecritures, & entr'autres sur celui-ci, de l'Apôtre, dans son Epître aux Romains, où il dit: Car jusqu'au tems de la Loi, le péché étoit au monde; or le péché n'est point mis en compte, lorsqu'il n'y a point de Loi, 5, 13. D'où il infere que le tems de ce péché, qui étoit au monde, lequel n'étoit point mis en compte ou imputé, ne pouvoir être qu'avant Adam; parcequ'Adam, aïant commis un péché contre la Loi, ce péché lui sut imputé; comme celui de Caïn, aïant tué son Frere Abel, lui sut également imputé; & se fert de toutes les réslexions qu'on se peut ima-

maginer, sur le Texte des quatre premiers Chapitres de la Genese, observant qu'Adam sut un homme extraordinaire & mystérieux, fait de main de Dieu, pour être Type de Jesus-Christ; & que, comme la Mort étoit entrée dans le monde par son pé-ché, qu'aussi la Vie y avoit été apportée par un seul Jesus-Christ. C'est donc pourquoi, comme ce qui est advenu par une seule chute, regarde tous les hommes pour la condamnation, ausli ce qui est venu par un seul Acte de Justice, regarde tous les hommes pour la justification de la vie. Mais quoiqu'il semble d'abord qu'il soit difficile de repondre à ces raisons, & qu'il y air même lieu de s'étonner de voir qu'il soit écrit, que les Fils de Dieu s'allierent avec les filles des hommes ; qu'avant le Déluge il y avoit des Géans fur la Terre ; que Cain, aiant péché, eut peur d'être tué; que, s'étant retiré vers l'Orient, il engendra, de sa Femme, un Fils, appellé Enos, au nom duquel il bâtit une Ville; qu'avant même son pé-ché, Dieu, le voïant triste, lui dit: Si tu as bien fait, ne seras-tu pas exalté? mais si tu ne fais pas bien, ton péché fera connu aux portes, comme s'il faisoit

Div

allusion à la courume des Juifs, qui avoient des Tribunaux, & qui rendoient la justice aux portes des Villes, joint que ces termes, Si en as bien sait, & si tu ne sais pas bien, supposent des Loix qui se puissent violer; qu'Adam, voiant sa Femme tirée de son côté, parle de quitter son Pere & sa Mere, & d'adhérer à sa Femme, comme s'il avoit connoissance de Peres & de Meres, & de diverses générations, si toutefois ces paroles du 2º de la Genese 24, sont du premier Homme; car il semble que Notre Seigneur les attribue à Dieu, qui créa l'Homme, du commencement, mâle & femelle, Matth. 19, 4, 5. Quoiqu'il y ait de l'apparence, à son jugement, que Moyle fasse mention des Hommes d'une premiere création, dans le Chap. 1 de la Genese, & du prem. Homme de la seconde création., dans le second Chapitre, vers. 7. si est-ce que l'Eglise n'approuve point l'affirmative dans la dispute, sur une Question de cette qualité, quoiqu'elle ne rejette pas la recherche de la vérité, dans les difficultés qui s'y présentent, & dans les doutes qu'on en pour-roit former; s'il y en a aucun, après. ce qui est écrit au septieme verset du

DE MAROLLES. Part. II. 69 second Chapitre de la Genese, où il semble que se trouve le detail de ce que Moyse avoit dit au vingt-sep-tieme verset du Chapitre précédent, & que le terme, Formavit igitur ho-minem de limo terra, & non pas, & formavit hominem, explique clairement, outre que je ne vois pas qu'il foit facile de répliquer à ce passage des Actes, Et d'un seul sang il a fait tout le Genre humain , Act. 17 , 26 , & que Moyse, avant que de parler dis-tinctement de la création d'Adam, au second Livre de la Genese, dit ces paroles, qui sont bien dignes de remarque: " Telles sont les géné-" rations du Ciel & de la Terre, y quand ils furent créés, & que le Sei-y gneur Dieu fit le Ciel & la Terre, y & toutes les Plantes des champs; car le Seigneur Dieur n'avoir point y fait pleuvoir fur la Terre, & il n'y » avoit point d'homme pour labourer » la Terre; & ensuite, Le Seigneur " Dieu forma donc l'homme, non " pas, & Dieu forma l'homme, "
qui seroit comme le commencement d'une autre histoire : ce qui fait bien voir que Moyse n'en suppose point d'autre, avant Adam. Quant aux témoignages des Auteurs profanes, ils MEMOIRES.

font fans preuve & fans fondement; & ceux, qui font allégués par Diogene sont réfutés par lui-même, quand il dit que les Egyptiens prouvoient leur durée de quarante-huit mille trois cens soixante-trois années, par trois cens. foixante-trois Eclipses du Soleil, & huit cens trente-deux de la Lune, les-quelles pourroient avenir en six cens cinquante ans; & il en faudroit trente-huit mille trois cens quatre-vingts, pour quarante-huit mille huir cens. soixante & trois années. Ciceron & Arnobe réfutent aussi les témoignages de Platon & de Diodore. Au reste, les Passages de la Genese & de Saint Paul n'ont apparence de difficulté, que dans les manieres de parler, & les. Phrases Hébraïques & Grecques Hellé-niques, dont Moyse & l'Apôtre se font servis. Cependant il pourroit bien être que la pensée de l'Auteur, du Livre, dont nous avons parlé, n'a été que pour sauver la dignité & la révérence des saintes Ecritures, contre le raisonnement des Philosophes, & le rémoignage suspect de quelques Peu-ples & Historiens, ne pouvant tirer de preuves considérables, du côté de l'âge apparent du monde, ou de son système, parceque les eaux du Déluge

DE MAROLLES. Part. II. 71 universel pourroient y avoir découvert les vieilles roches qui parois-fent à découvert à la cime des monragnes, & séparé quelques Isles de la Terre-ferme (16).

J'en entrerenois ainsi M. de Laon, qui a l'esprit si agréable & si sérieux en même tems, au sujet du Livre qu'on en avoit écrit, en la présence de deux Docteurs de grand mérite, que je ne jugeai pas qu'ils blâmassent ce raisonnement, bien qu'ils fussent persuadés qu'on y pouvoit ajourer beaucoup d'autres réponses, que celles qui s'étoient

présentées à mon souvenir.

Quelques jours après, m'étant trouvé avec M. le Comte de Baraut, que j'honorois beaucoup, dans la Cellule rouge. d'un bon Pere Chartteux, appellé Dom Carrouge, où il y avoit, sur la couverture de son lit, une tête de Dela mort, mort; je la regardai, si je ne me ché. trompe, dans la pensée d'un bon Religieux, comme une marque funeste du péché qui regne dans le monde; car la mort a saisi tous les hommes, parceque nous avons tous péché. Néanmoins il me vint en l'esprit, que, si nous n'eussions point été sujets à la mort, nous n'aurions point péché; &

Dom Care

(16) Voiez les Additions

voici comme j'en faisois le raisonnement, recherchant les causes naturelles & morales de tous les péchés que nous commettons. Si nous n'euf-tions point été sujets à la mort, qui nous auroit obligés de pécher, selon notre nature ? Ce n'auroit été ni l'ambition, ni l'avarice, ni la véhémence de cerre passion qui nous fair violer toutes sortes de Loix pour avoir la jouissance de ce que nous aimons. Tou-tes ces choses-là, qui ne servent qu'au besoin de la vie, pour la posséder-long-tems avec sureté, & qui, selon l'Apôtre Saint Jean, sont les princi-pes de tous les maux, ne se seroient point emparées de notre fantaisse, & ne nous auroient point gourmandés, comme elles font. Ainst nous n'aurions. ni ravi le bien d'autrui, ni intentéde procès, ni déclaré de guerres, ni conspiré la ruine de notre prochain, ni rendu de saux témoignages; ce qui femble tellement vrai, que je ne vois pas qu'il y ait seulement lieu d'en douter; de sorte qu'il ne reste plus que le péché de Lucifer, qui a peu de proportion avec la nature humaine qui ne s'éleve au-dessus de sa portée, que pour la conservation de sa propre soiblesse.

De-là nous passames à d'autres con-

DE MAROLLES. Part. II. 73

fidérations de la mort, & à celles de De la brièla briéveté de la vie, principalement vié de la pour les gens qui méditent les grandes sciences.

vérités; car au même tems qu'ils commencent d'en découvrir quelqu'une, ils meurent comme tous les autres hommes. &ne sauroient laisser de mémoire à la Postérité de leurs belles notions. Que si, au lieu d'un siecle imparfait, un homme d'esprit en pouvoit vivre sept ou huit, il ne faut pas douter que, dans un si grand âge, il auroit des sentimens bien différens de ceux qu'il a maintenant: & si, à l'égard des autres, il a fait tant de progrès en trente ou quarante années, que seroit-ce, s'il avoit observé & médité pendant plusieurs siecles? Nous sommes toujours jeunes, & notre petite science ne fait que de naître, quand nous mourons; de sorte que le plus habile ne sait presque rien du tout; & s'il sait quelque chose, c'est d'être assuré d'ignorer beaucoup. Ce qui ne tombe pas seulement dans la pensée des demi-Savans, qui connoissent rarement leur imperfection ce qui les ravale, à mon avis, au-dessous des plus idiors.

Là-dessus on demanda si les Ames étoient d'ordres différens. M. le Comte de Baraut dit, par galanterie, qu'il

De l'Ames.

n'en faisoit point de doute; car seroitil possible autrement qu'il y eût des gens si stupides, & d'autres qui sont si polis! Et comme on lui eut dit sérieusement, que cela dépendoit des organes & du tempéramment, aussibien que des habitudes dissérentes; il s'ensuivroit donc aussi de-là, dit-il, que l'Ame n'agiroit jamais sans le secours des organes & du tempéram-ment; ce qui seroit très dangereux contre la doctrine de son immortalité. contre la doctrine de son immortalité. Mais on lui répondit que quand l'Ame de l'Homme ne seroit pas immortelle par sa nature, comme celle des bêtes, qu'elle le seroit par grace, & qu'il suffit de dire que c'est un point de foi; car d'en raisonner par les maximes & par les principes de la Philosophie, soit d'Aristote ou de Platon, comme a fait encore depuis peu de jours un de nos Amis, il est impossible de le démontrer. La nature de fible de le démontrer. La nature de l'Ame est imperceptible, & ses princi-pes sont ignorés; on ne sait point si elle s'engendre comme le corps, en se communiquant comme la lumiere d'un slambeau à un autre slambeau éteint, ou si elle est créée au moment que l'organe est préparé pour la rece-voir, ou si elle étoit dès le commen-

DE MAROLLES. Part. II. 75 cement du monde, ou si elle n'est qu'une partie d'une Ame universelle, ou si elle est même corporelle, & par conséquent sujette à la corruption, ou bien autre chose qu'une certaine harmonie qui donne aux choses composées le mouvement que nous appercevons, ou si c'est un feu céleste, ou quelque chose de divin (je ne parle point en tout ceci selon les révélations de la Foi); mais quoiqu'il en soit, nul Philosophe jusqu'ici n'a encore su affirmer comme cela se fait; aussi n'estil pas nécessaire, & il sussit que par la Foi, nous ne pouvons douter de son immortalité, capable d'une félicité perdurable, quand elle fera de bonnes œuvres dans cette vie, & de tourmens infinis, si elle est chargée de crimes.

Parlant une fois à M. de Rancé (17), de qui l'humeur est si douce & l'es-de Rancé. prit si éclairé; après lui avoir sonhaité pour son mérite, qu'il plût au Roi de le nommer Coadjuteur de M. l'Archevêque de Tours, son Oncle (18),

Bouthilier de Rancé, pre mier Aumônier de Galton de France ; Duc d'Orléans, Abbé de N. D du Val', de S. Symphorien de Beau vais, & de N. D. de la igne, puis Archevêque de Abbé régulier, & Réfor- 1570, âgé de 80 ans.

(17) Armand Jean de mateur, en 1664, & où il mourut, en odeur defainteie, le 27 Octobre, âgé de - ans.

(181 Victor de Bouthilir, Evêque de Boulo-Trappe, dont il devint Tours, décédé le 19 Nova

qui en seroit ravi, autant pour les avantages de son Diocèse que pour l'honneur de sa Famille, il crut d'abord que ce n'étoient que pures civi-lités; mais comme il connut que j'y lités; mais comme il connut que j'y prenois quelque forte d'intérêt pour les grandes espérances que je concevois de sa capacité dans le rétablissement de la discipline, il m'en remercia; & j'oserai bien dire qu'il me sit des souhaits réciproques, sur ce que je lui avois marqué mon indignation touchant les brigues honteuses qui se pes Députations font bien souvent pour les Députations du Clergé, à quoi j'estimois qu'un Prélat généreux & savant comme lui, pourroit remédier dans les lieux de sa Jurissicition; mais qu'il en falloit sannir l'intérêt pécuniaire, s'il y avoit moien; parceque c'est l'origine d'une infinité d'injustices, & de cette vilaine avarice qui attire tant de mépris sur les têtes sacrées. Là-dessus je lui réplides tetes lacrees. La destus je sui repirquai que je n'avois ni assez de fortune pour y prétendre, ni assez de grandes qualités pour le mériter; que néanmoins je m'estimois heureux dans ma condition privée, de la façon que je la concevois, où pour le moins les vents de l'ambition n'apportoient point de trouble, si la compassion des mi-

DE MAROLLES. Part. II. 77 feres du Prochain ne l'en pouvoit exempter; qu'au reste, je n'avois jamais été de rien, que je n'étois de rien encore, & que je voïois bien sans regret, que ce seroit toujours la même chose, parceque je ne méritois rien, que je ne voulois importuner personne, & que je ne voulois aussi rien demander aussi rien demander.

Il sera facile de connoître ma franchise & mon ingénuité par toutes ces conversations. J'ai toujours porté mon cœur sur mes lévres; & autant que j'ai été ennemi du mensonge & de l'hypocrisie, autant me suis-je rendu foigneux d'honorer la vérité. J'ai parlé L'amour de librement; mais je pense avoir mé-la vérité. nagé mes paroles de telle forte, n'aiant point voulu dissimuler les choses que j'ai crues importantes, que personne ne s'en tiendra offensé. Je regarde la vérité comme Dieu même, puisqu'il s'est bien voulu appeller de la sorte; & quoique la vérité engendre la hai-ne, selon le dire du Poète, si est-ce qu'elle se fait toujours aimer des Gens de bien. Il faut avouer pourtant que les vérités désobligeantes se doivent taire, quand il ne sert de rien de les dire; mais aussi ne faut-il pas détenir dans le silence celles qui sont obligean-

tes ou utiles. Ceux, qui en usent de la forte, sont pour l'ordinaire bien malicieux, & ne sont pas moins injuslicieux, & ne sont pas moins injustes que les Receleurs du bien d'autrui. Cependant il n'est rien aujourd'hui de si commun; & j'ai vu en cela des affectations qui égalent la plus outrageuse calomnie; mais quoi qu'il en soit, puisqu'il ne tient qu'à nous d'en user autrement, je suis d'avis d'estimer le bien, en quelque sujet qu'il se trouve, & de ne mettre point ma joie à voir le mal d'auqu'il se trouve, & de ne mettre point ma joie à voir le mal d'autrui, ou à tirer de l'avantage de ses soiblesses: je ne saurois m'empêcher de dire du bien de ceux que j'estime, & je ne vois pas qu'il soit nécessaire d'en publier les désauts, parceque l'exemple en est pernicieux. Je regarde en quelque saçon au-dessus de moi, tous ceux qui, avec un peu de génie & de beau naturel, sont profession des Lettres & de la vertu. C'est pourquoi j'ai tant d'inclination à les estimer, & je ne prétens point, que tout ce que j'ai dit des uns sasse exclusion des autres. Je n'ai parlé que de ce qui est venu à ma connoissance, & il pourroit bien être encore, qu'il en seroit échappé plusieurs à ma mémoire, qui n'est pas la plus heuDE MAROLLES. Part. II. 79 reuse du monde. J'ai parlé des Vivans & des Morts, & je proteste que ce que j'ai dit des uns & des autres est sans intérêt.

Si j'en ai des louanges, ce sera contre mon espérance; & pourvu que je me puisse persuader de n'en être pas tout-à-fait indigne, quand elles me feront déniées, je m'en consolerai facilement. Mais je ne me pardonnerois jamais d'avoir écrit ces Mémoires, où je me suis proposé de parler des honnêtes gens que j'ai connus, & n'avoir rien dit de M. le Comte de Jonzac, Messire Leon pour qui j'ai tant de vénération. Ce de Sainte-Seigneur de l'ancienne & illustre Mai-te de Jonzac son de Sainte-Maure, originaire de notre Province de Touraine, & maintenant transplantée en Saintonge, m'aïant un jour honoré de sa visite, avec M. le Comte d'Aubeterre son M. le Comte Beau-frere, dont la valeur & la pro-d'Aubeterre, bité sont si connues, nous vînmes à parler des anciennes Familles du Roiaume, & de celles qui y tiennent rang de plus longue-main, après celles des Princes. Il fut remarqué qu'il n'y avoit point de Province en France, qui n'en eûr quelques-unes d'éclatantes, & que la nôtre le pouvoit glorifier de la sien- La Touraine, ne, qui étoit de plus de six cens ans,

aussi - bien que celles d'Amboise, de Maillé, de Bueil, de Pruilly, de Savari & de la Tour-Isoré; qu'il y en avoit beaucoup d'autres très illustres, quoiqu'elles ne se pussent vanter d'une si haute antiquité; que d'autres étoient entierement éteintes, ou fondues en des Maisons plus nouvelles, lesquelles avoient eu de la splendeur & du crédit en leur tems, comme celles de Précigni, de Montbason, de Thais, de Bouciquaut, de Montresor, de Paluau, de la Guerche, de Maisieres, de Loches, de Châtillon-fur-l'Indre, de Mello, de l'Isle-Bouchard, de Châteaurenaud, de Rochecorbon & de Busençois, qui avoient eu des Maréchaux de France, des Colonels d'Infanterie, des grands Maîtres & des Connétables; que d'autres avoient donné des Abbés célebres, des Evêques, des Cardinaux & des Saints, comme les Maisons de Turpin, de Cravan, de Marrafin, de Brillac, de Fumée, de Brissonnet, de Beaune, de la Bourdaissere, de Pontcher, du Bois, de Boyer, de Rusé, de Cotereau, outre celles que j'ai déja nommées, & les autres que je dirai; que plu-fieurs ont fourni à l'Etat, de tems immémorial, de braves Gentils-

DE MAROLLES. Part. II. 81 ommes, de sages Capitaines, & des Suerriers valeureux, comme celles 'Ancelon, d'Argi, d'Azai, d'Augusin, de Baignan, de Baillou, de Bear, de Betz, de Berruyer, de Bauvilers, de Boisvilliers, du Bois-Fontaie, de Brossin, de le Bloy, de Baaudin, de Bracher, de le Breton, de ridieux, de Bellefontaine, de Bouraut, de Bonafaux, de Beauvolier, de Begue, de Chamborant, de Chaieu, de Chaugi, de Chauveron, de Chergé, de Cholé, de Châteauchaon, de Chezelles, de Coagne, de Coué, de Coral, de Comacre, de cremille, de Cigongné, de Chertier, e Dovault, d'Erian, d'Eschelles, du au, de Fourilles, de Fortier, de Fronont, de Gastineau, de Guénand, e Graleul, du Genest, de Guiet, de ebers, de Gigaud, de Jeu, de Jusic, de Loubes, de Menou, de Mausibrai, de Mareuil, du Menil, de loreau, de Martin, de Mons, de leausse, de Mauçon, de Nau-Marisin, de Naillac, de Negron, de Jorroy, de la Noraye, d'Oudar, e Preaux, de Preville, de du 'ont, de Pons-Rancé, de Persi, de onr - Boissimont, de Pont-long, de nygiraut, de Paulmar, de Perion,

Au reste, cette Province n'a point été si malheureuse en Gens de lettres, qu'elle n'en ait produit quelques-uns qui lui ont acquis de la réputation, tels qu'Odo, premier Abbé de Cluny; Simon de Brioné (19), Trésorier de

illustres soient d'une grande antiquité.

<sup>(</sup>L9) Il faut Simon de Brie. Il étoit né à Montpincé en Brie, mais il avoit demeure long-tems à Tours, étant Chanoine & Trésorier de l'Eglise de

S. Martin; ce qui faisoit croire aux Italiens qu'il étoit Tourangeau. C'est ce que dit M. Fleuri. Hift. cccles. L. 87. p. 362.

DE MAROLLES. Part. II. 33 S. Martin de Tours, depuis Martin Pape, quatrieme du non; Hildeberrus, Evêque du Mans, & depuis Archevêque de Tours; Baldricus, Evêque de Dol; Berenger, Archidiacre d'Angers; Thomas Pascius, Prieur de Loches; Joachim Perion, Moine de Comery; Renaud de Baune, Archevêque de Bourges; Guillaume Brissonnet, Cardinal; Robert Brissonnet, Archevêque de Reims & Chancelier de France; trois Evêques de la même Maison, l'un de Nîmes, l'autre de Toulon, & le troisieme de Lodève; Etienne Poncher, Evêque de Paris; Adam Fumée, Garde des Sceaux de France; Martin Fumée, Seigneur de. Genillé, qui a traduit en François Procope & Agathias; Claude & Gabriel Chappuis, & plusieurs autres, sans parler de l'incomparable François Rabelais, qui n'a point été jugé indigne d'être mis au nombre des Hommes illustres, ni des Eloges de ce célebre Ecrivain , Scevole de Sainte Marthe, & de Papirius Masso (20): & entre les Modernes, pour la Théologie, les deux derniers Evêques de Marseille, Eustache & Jean - Baptiste

l'Abbé Quillet; & pour la Latine seule, M. Marteau, qui est un fort bel esprit. Pour l'ancienne Poésie, & pour des Pieces enjouées, Guy de Tours, & Beroalde de Verville. Pour la Pein-

<sup>(21)</sup> C'est Mathurin de & Adversaire de J. B. Neuré, Ami de Gassendi, Morin,

DE MAROLLES. Part. 11. 85 rure, Janet, Bunel, Claude Vignon, François, & Abraham Bosse. Pour l'imprimerie, Christophe Plantin, qui étoit de Mont-Louis (22).

Après ce grand dénombrement, M. le Comte de Jonzac me fit quelques civilités, & dit par galanterie que je n'aimois pas mon Pais. J'avouai que je conservois toujours une affection de la Patrie. pour la Patrie, ce qui est assez naturel à toute sorte de personnes; mais qui n'est pourtant pas universel, & surtout en notre Province : car j'y ai connu des gens, qui voulant faire les capables, ou n'ont pas l'esprit d'en connoître les beautés, ou font vanité d'en faire perdre la bonne opinion qu'on en a conçue; quoique sans préoccupation l'on puisse dire qu'elle foit l'une des plus agréables & des plus diversifiées, pour ce qu'elle contient, qui soit dans le Roïaume. Et cherchant quelques raisons de cette affection, que les gens de bon sens portent naturellement à leurs Païs, je dis qu'à mon avis l'une des principales étoit celle de la premiere inspection

De l'amout

(22) On ne dit rien ici de tous ces Personnages, parceque des Notes fur chacun chargeroient trop ce Livre. 11 y en a très peu, d'ai'leurs, dont il ne soir fait mention dans le Moréri , & fes Supplémens. Voiez les Additions.

conversé avec nous dès la naissance, & furtout ceux qui nous ont mis au monde, soit qu'ils vivent, ou que leurs cendres soient enfermées dans le

M. le Comte de Bereins.

fépulchre.

pelle.

Nous étions dans un tel entretien, M. leComte quand M. le Comte de Bereins & de la Cha-M. le Comte de la Chapelle, qui entrerent avec M. le Chevalier de l'Efcale, & le nompareil Généalogiste Pierre d'Hosier, dont nous avons déja parlé, donnerent sujet à une autre conversation, qui ne fut pourtant pas fort différente de la premiere, tou-chant la vraie Noblesse & les Généalogies des anciennes Maisons, dont la connoissance est si particuliere à M. d'Hosier, qui nous en dit beaucoup de choses, & surtout des Familles de Ste Maure, à cause de M.le Comte de Jonzac; d'Esparbez de Lussan, à cause de M. le Marquis d'Aubeterre; de Corsant en Bresse, à cause de M. le Comte de Bereins, & de Cardaillac, à cause de M. de la Chapelle, qui tirent tous leurs descentes d'une haute antiquité, avec de grandes Alliances.

Pour M. le Chevalier Scipion de M. le ches l'Escale, dont je fis voir la généalo-valier de l'Escale.

gie qu'il m'avoit autrefois donnée, par laquelle il justifie sa descente des Seigneurs de l'Escale, Princes de Vérone, il nous dit sur la question qui lui en fur faite, que ces deux admirables Ecrivains, Jules César & Joseph Scaliger, n'étoient pas venus de la même origine, & se défendoit fort d'être dans leur Alliance; quoique Joseph Scaliger eût essaïé de le prouver contre Scioppius. Je ne pus m'empêcher néanmoins de lui dire, que je ne tiendrois pas moins glorieux d'être du fang de ces deux Personnages illustres; que de celui des Princes de Vérone, si je n'en avois hérité que la Souveraineré. Qu'au reste le nom des deux Ecrivains dureroit davantage que celui des Princes; mais quoi qu'il en soit, qu'il étoit assez bien partagé,

Ei

88 MEMOIRES puisqu'il avoit l'esprit des uns & la noblesse des autres, s'il n'en avoit pas les richesses & les grandes Seigneu-

la Nublesse.

ries. Abus dans Touchant l'abus qui se glisse dans Noblesse. l'ordre de la Noblesse, on dit qu'il feroit à souhaiter qu'il y eût des Officiers dans les Provinces, qui tinffent Regître de ceux qui ont l'honneur d'en être véritablement, & qu'ils prissent garde à tant de gens qui en usurpent le titre injustement ; que c'est une chose pitoïable que des Charges médiocres, ou des Lettres du Prince, obtenues pour de l'argent, la constituent à la Postérité, sans l'avoir méritée par des services signalés ; que chacun se fait des Armoiries, & qu'il prend telle qualité qu'il lui plaît, fans qu'on y trouve rien à redire; que les érections des Terres n'acquerent rien de nouveau aux Seigneurs qui les pofsedent, puisque d'autres, sans les mêmes droits, s'en attribuent bien autant ; que la qualiré de Chevalier est tellement avilie, qu'on ne la demande plus, & que celle d'Ecuier est prostituce de telle sorte, que les gens de fortune n'en sont plus d'état, & l'a-bandonnent à leurs Valets & à leurs Cuisiniers, parceque ceux qui avoient

DE MAROLLES. Part. II. 89 anciennement l'Intendance de la Cuisine du Roi, étant veritablement Gentilshommes, portoient le titre d'Ecuïers; que les Femmes des uns & des autres sont également appellées Madame, au lieu qu'il n'y avoit autrefois que les Femmes des Chevaliers; & si un Prince n'eût pas encore obrenu cette qualité, avec toutes les cérémonies, sa Femme n'eût été appellée que Mademoiselle, de quelque Naissance qu'elle eût été, sinon qu'elle eût été Fille de France, & que c'est ainsi que Charlotte de Bourgogne, Femme de Jean Sire d'Albrer, & qu'I-fabeau de la Tour, Veuve du Comte Guillaume de Bretagne, ne furent appellées que Mademoiselle, de leur vivant; que presque tous les Privileges de la Noblesse s'abolissent tous les jours; que depuis qu'on a vendu les Charges & les Offices, ils ne sont plus entre les mains des Nobles, que par un grand hazard, & que le soin des Alliances s'est perdu; ce qui a fait décheoir merveilleusement la dignité de cet ordre; que néanmoins c'eût été une bonne politique d'en user d'autre forte, pour encourager les jeunes gens à la vertu, par une louable émulation, & que la récompense de

quelque Piece, dans un Ecusson d'Armoirie, par concellion du Souverain, après que que généreuse action, étoit de peu de frais; que cela tenoit lieu, au tems passé, de Couronnes civiques, ou murales', ou obsidionales, ou rostrates des Anciens, qui n'alloient pas trates des Anciens, qui n'alloient pas fort à la foule du Peuple, & qui, par ce moïen, n'épuisoient point les deniers du Fisc, ni les Cossres publics: qu'au reste, plusieurs Seigneurs corrompent aujourd'hui leurs Ecussons, par le grand nombre de quartiers qu'ils y mettent; qu'il y avoit encore en cela une vanité insupportable, & que les Femmes avoient pris aujourd'hui une mauvaise coutume, en séparant leur Ecusson, qui n'étoit anciennement qu'une Lozange, de celui de leurs Maris, sous des Couronnes de Ducs, de Marquis, ou de Comtes (car on ne descend plus guere au-dessous) comme si c'étoient des Etats distincts sur le modele des Ecussons de France & de Navarre, sous la Couronne roïale, comme s'il y avoit de la proportion.

M. de Vasse. Monsieur le Marquis de Vasse, & M. de Rou- M. le Comte de Rouville, qui arriville. verent, comme les autres se levoient pour s'en aller, aïant appris le su-

DE MAROLLES. Part. II. 91 jet de notre entretien, témoignerent en cela qu'ils étoient de notre avis, & que, néanmoins, quelque abus qu'il se pût commettre dans les Familles, il y en avoit toujours quelques - unes qui s'étoient conservées dans leur pureté, à cause des grands Biens, ou des grandes Charges qui les avoient fait subsister; mais qu'à la vérité il étoit fort à craindre que du biais qu'on s'y prenoit, cela ne dureroit pas toujours. Ces Messieurs sont Personnes de Condition, que j'estime & que j'honore infiniment, pour leur esprit & leur courage qui égalent leur Naissance illustre; l'un, qui est venu demeurer dans notre Province de Touraine, aïant épousé la Fille de feu M. de Lansac, qui lui a porté la Seigneurie d'Azai-le-Rideau, sur la riviere d'Indre, auprès de son embouchure, dans la Loire; & l'autre, qui en est sorti, en vendant sa belle Terre de Chavigni, à feu M. Boutiller, Trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit, & Surintendant des Finances.

Mais avant que de finir ce Chapitre M. de Courde la Noblesse, je veux dire que M. de tenay.

Courtenay Bleneau (23), Seigneur de

<sup>(23)</sup> Voiez les Additions.

grand mérite, m'a fait voir les Titres de la sienne, qui, sans mentir, la relevent tout-à-fait au-dessus de la commune. Il me semble qu'il n'y a rien de mieux justifié; & si ces preuves ne sont pas bonnes, je ne sais où il en saut chercher de meilleures, si ce n'est de la ratification d'une main toute-puisfante, & d'une vérification au Parle-

M. le Maré-

Je veux dire aussi que, touchant chald'Albret la Maison de M. le Maréchal d'Albret (24), Marquis de Miossans, descendu, en droite ligne de Gilles d'Albret, Seigneur de Château-moron, & d'Anne d'Aguillon, ce Gilles étoit Fils de Charles, Seigneur d'Albret, & d'Anne d'Armagnac, sa Femme, comme il se justifie par un Contrat d'appointement, que Charles, Seigneur d'Albret, fit entre ses Enfans, étant à Limoges, l'an 1452; & encore par le Contrat de Mariage de Gilles, avez Anne d'Aguillon, en date du dixieme de Décembre 1463; & par la Minutte de son Testament, en date du huitieme d'Août 1479, où il se dit Fils de Charles d'Albret, & d'Anne d'Armagnac. Il laissa deux

<sup>(24)</sup> Cefar Phoebus d'Albret, mort le 13 Septembre 1676.

DE MAROLLES. Part. II. 93 Fils de son Mariage, Etienne Arnaud d'Albret, & Amenion (25), qui fut Ecclésiastique. Ce que j'écris contre la présomption de ceux qui ont cru que Charles d'Albret, & Anne d'Armagnac, n'avoient laissé que quatre Enfans mâles, Jean, Louis, Amenion & Charles, parceque, dans le partage que Charles fit à ses Enfans, le dixseptieme de Novembre 1456, il ne parle point de Gilles, comme il ne s'en trouve rien d'écrit dans le Testament, qui se voit encore d'Anne d'Armagnac, passé à Nerac, dans le Château de cette Dame, le sixieme jour d'Avril 1472. Mais ces preuves ne sont pas convaincantes, n'étant que négatives; outre qu'il pourroit bien être que Gilles d'Albret ne conserva pas les bonnes graces de Charles, son Pere, & d'Anne d'Armagnac, sa Mere; d'où vient que l'on ne le nomme point dans le partage fait l'an 1456, après l'Appointement de l'an 1452, où il avoit parlé de lui, comme nous l'avons dit; & sa Mere n'en fait point de mention dans son Testament de 1472, qui fut sept années avant le sien du huitieme d'Août 1479. M. de

M. de Marca. Marca, dont les connoissances sont se vastes, & si bien ordonnées dans sa mémoire, qui est très heureuse, a parlé de ceci dans son Histoire de Bearn.

Albret.

Etienne Arnaud d'Albret épousa Françoise de Bearn, Héritiere de la Maison de Miossans (26), l'an 1510, d'où fortit Jean d'Albret, Seigneur de Miossans, qui, de Susane de Bourbon, engendra Henry d'Albret, Mari d'Antoinette de Pons, & Pere d'un autre Henry d'Albret, Seigneur de Miossans & de Pons, qui m'a quelquefois honoré de sa visite, & qui, d'Anne de Gondrin, a laissé M. le Maréchal d'Albret d'aprésent. Les Anciens, au lieu d'Albret, disoient de Lebrit. ou de Lebret, en Latin de Leporeto, nom dérivé des Lievres ou Lapins, qui multiplioient prodigieusement dans les Landes, où cette Maison est située, coume l'a remarqué M. le Président de Marca, depuis Archevêque de Toulouse.

Les Alliances de cette race, connue.

Ses Alliances, tout au moins depuis cinq cens ans,
ont été hautes & puissantes; & celle
de Bourgogne roïale lui acquit le
Comté de Nevers, par le moïen de

<sup>(26)</sup> Voïez les Additions,

DE MAROLLES. Part. II. 95 Charlotte de Bourgogne, seconde Fille & Héritiere de Jean de Bourgogne, Comte de Nevers, & Duc de Brabant, laquelle fut mariée à Jean d'Albret, Sire d'Orval, & lui porta le Comté de Nevers, qui échut à Marie d'Albret, Femme de Charles de Cleves, Petit-fils d'Elisabeth de Bourgogne, Sœur aînée de Charlotte, sa Mere.

Ainsi la Maison d'Albret est la neuvieme Famille, qui ait possédé la Descentes de Comté de Nevers; car la premiere, la Maison de Nevers, qui commence à Bernard de Poiriers, Marquis & Comte de Nevers, qui fut tué dans une Bataille, contre Boson, Roi de Provence, qui vouloit usurper le Roïaume de France, l'an 886, dura jusqu'à Agnès, Fille unique & Héritiere de Guy, Comte de Nevers, en l'an 1182. La seconde sut celle de Courtenay, parcequ'Agnès, Comtesse de Nevers, épousa Pierre de Courtenay, Fils de Pietre de France, & d'Elisabeth, Héritiere de Courtenai. La troisieme sut celle de Donzi, parceque Mathilde, ou Mahaut, de Courtenai, Héritiere de Nevers, épousa Hervé de Donzi, Seigneur de Saint-Aignan. La quatrieme fut de Chastillon, parcequ'Agnès de Donzi, Héritiere de Nevers, épousa Guy de E vi

Chastillon, Comte de Saint Paul. La cinquieme fut de Bourbon, parcequ'Ioland de Chastillon, Héritiere de Nevers, épousa Archambaud de Bourbon, neuvieme du nom. La sixieme fut de Bourgogne ancienne, parceque Mahaud de Bourbon épousa Eudes de Bourgogne, à qui elle porta le Comté de Bourbonnois. La septieme sut de Flandres, parcequ'Ioland de Bourgogne, Héritiere de Nevers, épousa, en secondes Noces, Robert, dit Bethune, Comte de Flandres. La huitieme fut de Bourgogne Nouvelle, parceque Marguerite de Flandres, Héritiere de Nevers, fut mariée à Philippe de France, Duc de Bourgogne. La neuvierne fut d'Albret, parceque Charlotre de Bourgogne, Héritiere de Nevers, fut mariée à Jean d'Albret, Sire d'Orval. La dixieme fut de Cleves, parceque Marie d'Albret, Héritiere de Nevers, fut mariée à Charles de Cleves, Petit-fils d'Elisabeth de Bourgogne, Duchesse de Brabant, Sœur aînée de Charlotte. La derniere est la Maison de Gonzagues, parcequ'Henriette de Cleves, Héritière de Nevers, épousa Ludovic Gonzagues, Prince de Mantoue, Pere de Charles, Duc de Mantoue & de Nevers, Aïeul

du Duc Charles II du nom, à préfent Duc de Mantoue.

Voilà en abrégé, par occasion, la Longue pos-descente de la Maison de Nevers, Maison de dont j'ai des Mémoires pour faire un Nevers. juste Volume; & je crois qu'il seroit mal aisé de trouver une Seigneurie en France, de cette importance, avoir passé depuis huit cens ans, comme celle-ci, par tant de Familles dissérentes. Ce qui est arrivé, pour être tombée fouvent en quenouille; mais ce qu'il y a de bien rare en cela, est qu'une Terre si considérable ait été conservée jusqu'ici en ligne directe, fans avoir été vendue ou conquise depuis une si grande révolution d'années. Je ne crois pas qu'il y ait Mai-fon Souveraine au monde, excepté celle de France, qui se puisse glorifier d'une chose semblable.

Je dirai, sur ce propos, qu'il n'y a rien où la calomnie se reçoive se facilement, que dans les Matieres généalogiques, & qu'il y a peu de Maisons qui ne soient soupçonnées de quelque désaut; mais que je ne vois pas qu'on en puisse admettre aucunen celle-ci, attendu la longue possession d'une Terre si noble & si heureusement conservée dans un même

Quant au nom de Gonzagues, nous savons tous, comme il est héréditaire à la Souveraineté de Mantoue, depuis trois cens cinquante ans, & comme cette illustre Maison, qui tiroit son origine des anciens Marquis de Mantoue, depuis l'année 962, étoit aussi descendue des anciens Rois de Lombardie, dont elle porte les marques dans un quartier de ses Armes; de forte qu'elle est, non-seulement une des plus nobles Races de l'Italie, mais encore de rout le monde.

Oue le nombre de ceux dont chacun est une chose prodigieuse.

J'ai observé, en travaillant sur les Branches généalogiques de cette Maiest descendu, son illustre, pour l'amour de Madame la Princesse Marie, depuis, Reine de Pologne, que, si on pouvoit fournir tous les Quartiers d'une Race, jusqu'au quinzieme degré, il fe trouveroit que trente-deux mille Personnes ont contribué à la Naissance d'une seule, ce qui se prouve aisément par la regle des multiplications redoublées, le premier degré étant de deux, le fecond, de quatre, le troisseme, de huit, le quatrieme, de seize, & ainsi

DE MAROLLES. Part. 11. 99 du reste; car il n'y a personne qui n'ait un Pere & une Mere; mais on rencontre fouvent les mêmes, en tirant les descentes de divers côtés, comme j'ai justifié dans l'exemple de la Sérénissime Reine de Pologne, ou de M. le Prince de Mantoue, fon Frere aîné, Pere de son Altesse M. le Duc de Mantoue, qu'en montant seulement jusqu'au douzieme degré, il se trouve qu'ils descendent de Saint Louis, par cinquante-deux endroits différens; & la Maison, dont ils sont le moins descendus, est celle de leur propre nom; ce qui ne seroit pas croïable, si la preuve n'en étoit facile.

Cependant qui doute qu'il ne se trouve des lacunes dans les plus belles Généalogies ? Il n'y a peut-être point de Roi, qui n'ait des Bergers dans sa Race, ni point de pauvre malheureux, qui n'ait des Princes dans la sienne, s'il y avoit moïen d'en faire l'induction. C'est pourquoi, ni les uns ne se doivent pas trop enorgueillir de ce côté-là, ni les autres, se trop abbaisser, quoiqu'il y ait sans doute de la gloire à sortir de Parens illustres, pourvu que la vanité n'en fasse point enser le cœur.



ioo Memorres

Origine de la Maison de Mantoue.

Mais puisque l'occasion s'offre de dire quelque chose de l'origine de la Maison de Mantoue, le respect que j'ai toujours eu pour les glorieuses Personnes, que j'en ai connues, m'oblige de faire un abrégé de ce que j'en ai pu recueillir de plus remarquable, pour le mettre à la fin de ces Mémoires, ne l'aïant osé insérer dans le Corps qui les compose, de peur d'en embarrasser la suite par une trop longue digression.

On desoblige, en donnant des louanges excessives. Comme j'écrivois ceci, on me vint débiter des louanges excessives d'un homme qui faisoit aussi des Livres. On me dit qu'il ne s'étoit jamais rien vu de si beau en notre langue, ni même si rempli de science, qu'une réponse qu'il faisoit à un certain écrit. Qu'au reste sa raillerie étoit si fine & fi agréable, quand il défendoit con-tre son Adversaire une mauvaise cause, qu'il ne s'étoit jamais rien vu de pareil; mais qu'il portoit la raison au plus haut point où elle pouvoit monter, quand elle étoit de son côté; de sorte que c'étoit le plus savant, & le plus bel écrit du siecle. Je pensai d'abord que c'étoit une raillerie; mais comme je vis qu'on en parloit sérieufement, je crus qu'on y prenoit quel-

DE MAROLLES. Part. II. 191 qu'intérêt, & que pour glorisser un seul homme, on se réjouissoit aux dépens de tout le reste. Certes, il suffit de louer positivement ce qui le mérite, sans faire des exclamations tragiques, ni donner l'exclusion à per-tonne, qui est une dangereuse & vilaine figure d'Orateur, parcequ'elle persuade ratement ce qu'on prétend, & qu'elle désoblige même le plus souvent. Pour moi je ne célerai point que j'ai de la peine à la fousfrir, parcequ'elle est injuste; c'est pourquoi je ne pus m'empêcher d'y repartir, & j'eus peur ensuite, que ce ne sût avec un peu plus de chaleur qu'il n'étoit nécessaire, de crainte que l'incivilité d'autrui ne m'eût obligé d'en commettre une autre. Cependant je m'apperçus bien que mon sentiment fut conforme à celui d'un Gentilhomme très accompli, qui me visite quelquesois & qui étoit venu en la compagnie de personnes que j'honore extrêmement. Je veux dire M. Polier, qui a si bien servi le Roi dans les Armées, & si bien étudié en même tems, & furtout en notre langue, aussi-bien que dans les belles Lettres, qu'on ne le prendroit jamais pour un Etranger du Canton de Berne, quoiqu'il y ait de fort habiles gens, tant

M. Polier.

to2 Memorres il a l'air François, & l'esprit de ceux de la Cour.

D'autres au contraire blâment quel-fois, sans sujet, des Ouvrages de grand mérite, pour acquérir eux-mêmes la réputation d'être fort habiles, ou pour élever leur petite gloire sur le débris de celle d'autrui; mais l'invention n'en est pas heureuse, & l'on est fort sujet à s'y tromper; parceque comme il n'est rien de si facile que de prononcer hardiment son opinion, aussi n'est-il rien de si difficile que de bien juger en matiere de Livres. Et ceux, qui veulent que tous les vers d'un Poème héroïque soient égaux en beauté, n'ont pas pris garde que dans Homere & Virgile, sans parler de tant d'autres dont la réputation est si bien établie, il y en a plusieurs que nous pou-vons appeller Vers de passage, dans vons appetier veis de patiage, dans lesquels non-seulement ne se trouvent pas tous les charmes de la Poésie, mais ceux qui les composent se doivent même bien empêcher de les y emploïer. Ce qui a été judicieusement observé par ces excellens hommes, qui nous ont donné depuis peu de si nobles. bles Ouvrages en ce genre-là, dont néanmoins quelques - uns s'efforcent de ternir l'éclat, pour célébrer odieu-

DE MAROLLES. Part. II. 103 fement les louanges d'un seul, qui n'a rien fait de son invention, quoique je tienne qu'il ne lui faille rien ôter de celles qu'il mérite. M. Perrin de Lyon (27), Introducteur des Ambassadeurs chez son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans, que j'estime pour la beauté de son esprit & pour la facilité de son naturel, aïant composé en vers une Traduction entiere de l'Enéide de Virgile, n'est pas celui dont quelqu'un vouloit parler, quoique je rienne, pour beaucoup de raisons, qu'il ne lui est point inférieur. Dieu nous délivre d'ouir prononcer souvent des sentences injustes.

Il y a quelque tems que m'étant M. Clement. trouvé dans la Bibliotheque de M. Clément, Conseiller d'Etat & Intendant de la Maison de M. le Duc de Nemours; comme j'y regardois plu-fieurs Livres de Devises, dont il a Des Devises, fait un Recueil confidérable de toutes les Nations, & entr'autres des Italiens, je lui demandai s'il y en avoit beaucoup de fort excellentes, selon les regles qu'ils en ont prescrites? Il

<sup>(27)</sup> Pierre Perrin , pre-1680. V. le Parn. franç. mier Auteur des Opera, en de M. Titon du Tillet, France, mort vers l'an p. 385.

## 104 \ MEMOIRES me repondit qu'il y en avoit des unes & des autres; mais à la vérité beaucoup plus de mauvaises que de bonnes, & m'en aïant fait voir quelquesunes des siennes, pour la galanterie, & pour des sujets sérieux, il me sut aisé de connoître qu'il s'y entendoit parfaitement, & qu'en cela, comme en tout le reste, il avoit le goût délicat. Là-dessus, je lui en débitai aussi quelques-unes que j'avois faites sur diverses rencontres, & entr'autres celle que je donnai à Madame la Maréchale de Guébrian (28), qui portoit un grand deuil de la mort de feu M. le Maréchal de Guébrian son Mari, qui fut tué à la bataille de Rotueil (29) qu'il avoit gagnée le vingt-quatrieme jour de Novembre 1643. Le corps de cette devise étoit tel. Les mêmes fusées que cette Dame porte en ses Armes, qui font celles de l'illustre Maison du Bec en Normandie, dont M. le Marquis de Vardes, son Frere, est maintenant le Chef, quoique le Prince de Monaco & les Seigneurs de la Maison des Grimaldi de Genes fe disent ve-

rêt noire, sur une haitteur, près de la Source du Neckre,

<sup>(28)</sup> Ou Goesbriant. (29) C'est Rotweil, ou Rotwyl, Ville impériale d'Allemagne, dans la Fo-

nus des aînés, avec ces mots d'un Poème de Catulle, Currite sus, faisant allusion aux suseaux des Parques, qui dévident nos jours, selon la pensée des Poètes, comme si cette Dame vouloit dire qu'elle souhaite la fin des siens, pour aller joindre son Epoux, qui a terminé sa vie dans le lit d'honneur.

Je lui dis aussi ce mot que j'avois donné à M. le Comte de Bethune, pour mettre sous un portrait de seu M. le Comte de Soissons, tué à la bataille de Sedan par un coup inopiné, Casus, sed non victus obit, parcequ'en effet, ce Prince se trouva frappé après

le combat qu'il avoit gagné.

Mais en voici encore un autre qui ne lui déplut pas pour une admirable Tête de Christ, gravée d'un seul trait par Claude Melan, Formaturque unicus una, faisant allusion à la beauté du Fils unique du Pere Eternel, né d'une Vierge, & à la seule ligne spirale, dont le Peintre artiste a si bien dessiné le portrait, avec cet autre mot écrit encore au-dessous, Non alter; parcequ'il n'y a personne qui ressemble à ce Premier des Prédestinés, & que le Graveur de cette image en a tellement sait un ches-d'œuvre, qu'un

autre auroit de la peine à l'imiter pour en faire autant.

Et parcequ'un Seigneur de la Cour m'avoit demandé le jour précédent quelques inscriptions pour mettre sur des Cadrans, je priai encore M. Clément de me donner son avis sur cellesci, qui s'étoient offertes le matin à mon esprit. 1. Duplicat umbras, aïant égard au Soleil, qui fait croître les Ombres à proportion qu'il s'éloigne de nous, & aux ombres de la mort, qui avancent, au prix que les heures sont marquées par celle de l'aiguille.

2. Et spe & metu; parceque selon les

Pour des Cadrans.

> 2. Et spe & metu; parceque selon les heures bonnes ou mauvaises qui doivent arriver, on espere & on craint.
> 3. Passibus aquis, ce mot de Virgile, répond à l'égalité du mouvement de l'ombre & de la clarté du Soleil. 4. Omnibus idem, parceque le Soleil produit un même effet en toutes les heures, comme Dieu, tout bon & tout puis-sant, est le même à toutes ses créaeures. 5. Stylo cuncta premit, parcequ'en effet, l'aiguille porte son ombre à toutes les parties du Cadran, & qu'il n'y a rien au monde, que le tems, fi-guré par le Soleil, ne perce de ses traits. 6. Num ultima? qui scit? celleci est morale & chrétienne tout en-

DE MAROLLES. Part. II. 107 femble, aïant égard à cette parole de l'Evangile, Nescitis diem neque horam. 7. que sit : qui scit? parcequ'en effer, tous les hommes ignorent quelle sera l'heure en laquelle ils mourront. 8. Ultima memor, c'est - à - dire qu'il faut toujours penser à la derniere heure. 9. Giro trevi, regarde la briéveté de la vie, qui s'échappe comme le Soleil, par une course qui s'acheve promptement. 10. Sic ad metam currimus omnes, voulant dire que nous courons tous vers le bout de la course, comme l'ombre du Cadran qui parvient à la derniere heure du jour en bien peu de tems. 11. Trita via, sed non peracta: car la route du Soleil, où il passe si souvent, n'est pas encore achevée. 12. Sol Solus, Solo, Salo, celle-ci est un jeu dans les paroles, pour dire que le Soleil, & celui dont le Soleil est une illustre figure, est le seul qui exerce son empire absolu sur la Terre & fur la Mer. 13. Ex illis una, parceque de toutes les heures du jour, il y en aura une seule qui sera proprement la nôtre, & pour dire aussi que l'aiguille n'en marque qu'une seule à la fois. 14. E sulgore cadit, car l'ombre se forme par le corps interposé à la lumiere, & cela regarde aussi l'é-

ro8 Memoires clat de la fortune de quelques - uns, qui les expose au danger de la chûte. 15. Obscurata signat, voulant dire que l'heure, ne se marquant que par l'obscurité, nous donne avertissement de la mort. 16. Aspicit & despicit, parceque comme le Soleil regarde l'ai-guille, & abaisse son image sur la rable du Cadran, aussi le vrai Soleil de Justice qui nous regarde, nous ab-baisse vers la terre pour nous humi-lier, quand nous concevons des penser, quanti nous concevous des pen-sées d'orgueil. 17. Desicit aliquando, parceque le Soleil n'éclaire pas tou-jouts. 18. Momentaneo cursu, sed pe-renni, parceque le cours du Soleil, Roi des jours & des heures, s'acheve en peu de tems, & ne finit jamais.

19. Nec sine luce viget; car le Cadran ne marqueroit point les ombres, si le Soleil n'éclairoit jamais, comme nous serions bientôt anéantis, si nous n'éferions bientôt anéantis, si nous n'étions soutenus par la vraie lumière, qui nous prête la vie. 20. Absente perit, revient presqu'au même sens. 21. Utrumque monet, c'est-à-dire la fin du jour, & la fin de la vie. 22. Omnibus non semper, parcequ'il y a des intervalles que le Soleil ne communique point sa lumière, compare il y a des tems que Dieu retire

DE MAROLLES. Part. II. 109 ses graces des pécheurs. 23. Ignota, certa tamen, faisant allusion à ce que l'heure de la mort est inconnue, bien qu'elle soit certaine. 24. Non uni tantum, parceque le Soleil n'éclaire pas moins pour les uns que pour les autres, & qu'il se communique à toutes les heures successivement. 25. Non aufert, sed differt, faisant allusion à l'aiguille du Čadran, qui n'empêche pas tout-à-fait la clarté du Soleil, mais qui en differe pour un moment la vive splendeur, aïant aussi égard aux raions du vrai Soleil de justice, qui ne se communiquent pas toujours également. 26. Aspice & aspiciar, comme si le Cadran disoit au Soleil, si vous ne me regardez point, on n'aura point de souci de me regarder; ce qui s'applique aussi aisément à plusieurs, qui ne seroient point considérables, sans la faveur du Roi, ou plutôt à ceux qui élevent leurs pensées jusqu'à Dieu. 27. Splendori obstet, sic Phabe fratri, voulant dire que l'ombre de l'aiguille fait obstacle à la lumiere du Soleil, comme la Lune quand elle éclipse sa clarté, ce qui ne dure que bien peu de tems, sans que l'un porte plus de préjudice à la terre, que l'autre aux lignes qui sont Tome II.

MEMOIRES marquées sur le Cadran. 28. E desettu marquées sur le Cadran. 28. E deseita Quadrat, parceque le petit éclipse du Soleil, qui tombe sur la ligne du Cadran qui marque l'heure, a son juste rapport au grand Astre qui éclaire le monde, & qui nous fait connoître en quelque façon les momens de notre vie. 29. In conspectu suo; car l'heure ne peut subsister que par les regards du Soleil, non plus que la vie, sans les regards de la Miséricorde infinie. 30. Nescitis diem neque horam, a eté expliqué ci-dessus.

M. Clément les trouva supportables, & je les ai bien voulu rapporter ici les

& je les ai bien voulu rapporter ici les unes après les autres, parcequ'elles ne feront peut-être pas inutiles à quelques-uns qui s'en voudront fervir.

M. de No. De-là, étant venus à parler du Prince que ce vertueux homme a l'honneur d'approcher si souvent; que ne me dir-il point de ses rares qualités, & que n'en apprend-on point aussi du bruit de la Renommée? Henri de Savoie, qui porte le même nom que feu M. son Pere, est le quarrieme Fils de cet excellent Prince, & le digne Successeur de ses biens & de ses Duchés, depuis la mort de Mes-sieurs ses Freres, comme il est héritier de sa générosité, & de toutes ses

mours.

vertus. S'il fût demeuré dans la condirion ecclésiastique, où il est entré par l'une des premieres Prélatures du Roïaume, il ne faut pas douter qu'il n'y eût porté un grand lustre, avec celui de sa haute naissance, & d'un naturel merveilleux; mais la grandeur de sa Maison l'aïant engagé dans un autre état, je suis fort persuadé qu'il y conservera comme en toutes choses une égale réputation.

Mais avant que je finisse l'entretien de nos Devises, je dirai que le jour que l'on mit le seu à la Maison de Ville de Paris, allumé par celui d'une sédition qui ne se peut assez déplorer, nous sûmes aussi-tôt que c'étoit pour bruler les principaux Habitans qui s'y étoient assemblés avec M. le Gouverneur, pour délibérer sur la nécessité des affaires d'alors, où M. Piétre, Procureur du Roi (30), devoit haranguet, selon sa coutume, avec cette éloquence généreuse & juste, qui ne l'abandonne point dans les grandes occasions; mais qu'il y étoit en grand danger de périr, comme tous les autres. Ce qui ne me donna pas seule-

M. Pietre

<sup>(30)</sup> Simon Piêtre, Fils & l'autre ont été Procude Germain Piêtre, Confeiller au Châtelet. L'un fon de Ville de Paris.

112 MEMOIRES IT

ment de la crainte pour l'intérêt public, mais encore de l'effroi pour la fortune que couroit une personne qui m'éroit fort chere, & que son mérite & sa vertu m'avoient rendue très recommendable, depuis le premier jour que j'eus le bien de le connoître; toutesois comme je sus que la valeur de M. le Maréchal de l'Hôpital y étoit engagée, avec la fortune de tant de Gens de bien, je me souvins de ce demi-vers de Virgile,

Fata viam invenient.

Et je dis au nom de toutes ces Perfonnes illustres ce que j'avois écrit autrefois des heures qui sont marquées sur un Cadran au Soleil, qui est dans la Place où ce grand Hôtel est situé;

Si nous allons mourir, nous espérons revivre.

Parceque comme les heures meurent, ou qu'elles passent au même tems qu'elles naissent, ainsi les hommes vertueux étant près de mourir, esperent de revivre, non-seulement dans ce monde par la bouche de la Renommée, mais encore pour la gloite, dans l'Eternité.

M. le La- Si M. le Laboureur, Prieur de Beaufort, que j'honore parfaitement, rrouva cette pensée à son gout aussi-bien que M. son Frere, si digne de l'estime des plus honnêtes gens, pour son
esprit & pour la générosité de ses sentimens, je puis bien dire que je trouvai beaucoup meilleures quelques pieces sérieuses & de galanterie que je
vis de ce tems-là de l'un de ces
Messieurs, ou de rous les deux ensemble, qui écrivent très heureusement,
l'un en Vers & l'autre en Prose, comme les Livres qu'ils ont donnés au public ne nous permettent pas d'en
douter (31).

Enfin voici encore une devise, ou M. plutôt l'application d'un Vers sur le son portrait d'une Nativité de Notre-Seigneur, qu'il faut que je dise, parcequ'elle ne déplut pas à seu M. du Buisson d'Aubenai (32), qui s'y connoissoit parfaitement, comme en beau-

coup d'autres choses.

Non tibi digna Puer, generis cunabula tanti.

C'est un Vers de la Thébaïde de Stace, qu'on diroit qui fasse allusion à la Crêche où étoit couché le petit Jesus, Fils de David selon la chair,

Niceron, Tom. XIV & XX.

M. du Buif-.

<sup>(31)</sup> Voïez sur les deux Freres, Louis & Jean le Laboureur, le premier Poète françois, le second, Historien, les Mémoires du P.

<sup>(32)</sup> Voïez le Dénombrement de l'Abbé de Marolles,

& Fils de Dieu vivant selon sa Génération éternelle, n'étant pas un lieu digne d'une si grande Majesté.

M. Sanfon.

M. du Buisson étoit le premier homme de son tems pour les connoissances de l'ancienne Géographie, où il avoit fait une étude toute particuliere, comme M. Sanson d'Abbeville, qui est encore vivant, excelloit dans la Géographie moderne, sans ignorer la premiere; ce qu'il a bien justifié par tant de belles Cartes générales & particulieres, qu'il a faites par un soin très laborieux.

Une autrefois m'étant trouvé chez M. de Montmort, dans la chambre de M. de Montmort, dans la chambre de M. de Febvre M. Gassendi, où étoit M. le Febvre Chantereau (33), le premier homme de notre tems, pour les connoissances de la Chronologie, nous parlâmes sur cette matiere, où il est admirablement versé. Il maintint que la commune façon de compter les années de Notre-Seigneur, est la meilleure & présérable à toutes les autres, contre les sentimens de Scaliger, du Pere Petau & des autres, qui admettent quelques années de plus, ou qui en retranchent quelques-unes; & comme je vis qu'en

<sup>(33)</sup> Louis Chantereau le Febyre, Conseiller du Roi en ses Conseils.

DE MAROLLES. Part. II. 119 cela, il donnoit des louanges à feu M. de la Peyre Jacques d'Auzoles (34), que j'ai aussi fort connu, je m'en étonnai un peu, parceque ce bon homme, quoiqu'il s'y tût extrêmement appliqué, n'y avoit pas un génie merveilleux, ce qui me fut aisé de connoître de l'opinion qu'il avoit conçue qu'on pourroit ne donner à l'année que trois cens soixante-quatre jours, au lieu de chronologie trois cens soixante-cinq, & de quelque chose de plus, afin qu'elle commençat toujours par un Dimanche, & qu'elle finit toujours par un Samedi. Sans mentir, il falloit bien qu'il n'entendît nas admirablement se Science. tendît pas admirablement sa Science; car si on vouloit suivre son sentiment, il se trouveroit que bientôt le mois de Janvier se trouveroit en la faison du mois d'Août, parceque l'année auroit toujours un jour & quelques heures de moins; ce qui étant perdu sur les mois, il faudroit infailliblement qu'ils changeassent de saison; mais il ne put jamais comprendre cela, & s'en mit en d'étranges coleres, d'où j'inferois que M. de la Peyre n'étoit donc pas si merveilleux qu'il pensoit l'être dans la Science dont il faisoit profession. A

<sup>(34)</sup> Jacque d'Auzoles de la Peyre, mort le 19 Mai 1642.

quoi M. le Febvre, qui fans doute est bien éclairé d'autre sorte, n'eut rien à répliquer, & même acquiesça, quand je lui eûs dit que le Soleil se levoit & se couchoit dans une année, trois cens soixante & cinq sois. Ce n'est pas que M. de la Peyre ne sur beaucoup dans la Chronologie; toutesois ses Antagonistes, qui étoient sort savans, entr'autres le Pere Petau, ne se le purent jamais persuader.

De l'Astrologie.

Il y avoit tous les Mardis une espece d'Académie chez M. le Febvre, pour conférer principalement de ces choses-là, comme chez seu M. le Pailleur, il y en avoit une autre tous les Samedis, pour parler des Mathémathiques, où j'ai vu Messieurs Gassendi, Bouillaud (35), Pascal (36), Roberval, Desargues (37), Carcavi (38), & autres illustres en cette Science, qui maintenoient tous que la Sphere de Copernic, qui met le Soleil au centre de notre Monde, est beaucoup plus juste & plus aisée à soutenir que non pas l'ancienne; de sorte

<sup>(35)</sup> Ismael Bouillaud, en latin, Eullialdus. (36) Le célebre Blaise

Pascal.
(37) Gerard Desargues.

V. la Vie de Descartes,

par M. Bailler, où il en est souvent parlé.

<sup>(38)</sup> Pierre de Carcavi. V. le Dénombrement de l'Abbé de Marolles.

DE MAROLLES. Part. II. 117 qu'il n'y a plus guere d'Astronomes de réputation qui ne soient de leur avis, pour des raisons qui certainement paroissent invincibles, outre qu'on ne peut nier qu'elles ne soient fort considérables pour trouver les causes du flux & du reflux de la Mer, qui jusqu'ici ont été si difficiles à découvrir.

Mais attendons les Livres immortels qui se préparent sur ce sujet; & puisqu'on nous vient de dire la mort Gaffendi; de ce célebre Philosophe Chrétien, Pierre Gassendi, arrivée le Dimanche ving-quatrieme jour d'Octobre de l'année 1655, arrêtons - nous un peu surson sujet (39). Je n'en fus averti que trois jours après son enterrement, qui fut à Saint Nicolas-des-Champs, par l'inadvertance de ceux qui portent les billets, parceque le lieu où je demeure encore à présent dans le Fauxbourg Saint-Germain, est fort éloigné de l'Hôtel de M. de Montmor, Maître des Requêtes, où il étoit logé. Ce généreux Seigneur, après lui avoir donné tous les témoignages d'estime

(39) Voiez sa Vie composée par le feu Pere Bougerel, de l'Oratoire, imprimée en 1737, in-12, & une Lettre critique fur cet-

te Vie, par M. de La-varde, Chan. de S. Jacques l'Hôpiral, à Paris, qui est de la même année.

eur encore des soins extraordinaires; pendant sa maladie, qui dura deux mois entiers, & reçut, de la main de son Hôte infirme, tous ses nobles Ecrits de Philosophie, pour les don-ner quelque jour au Public. Il y en aura plusieurs Volumes, & nous pouvons bien juger, par ceux que nous avons lus avec tant de satisfaction, du mérite & de l'excellence de ceux qui nous restent à voir. Là, se trouveront toutes les Observations qu'il a faites pendant sa vie, & un raisonnement admirable sur les témoignages des Anciens.

Ce Personnage savant entre les doctes, étoit Prévôt de l'Eglise cathédrale de Digne, en Provence, dont il a écrit une perite Histoire (40). Il avoit l'esprit agréable & doux; sa conversation étoit aisée, & rendoit claires les choses les plus obscures, non tant par la netteté de l'expression qu'il avoit fort belle, que par la force & la soli-dité de ses raisons, qu'il accompa-gnoit d'ordinaire de similitudes très propres, qui expliquoient naivement fa conception.

<sup>(40)</sup> Notitia Ecclesia Di-niensis, in-4. & dans le Tome V, du Recueil des Quyrages de l'Auteur.

DE MAROLLES. Part. II. 119 Il disoit d'ordinaire que, dans le monde, la part des Gens de Lettres étoit la meilleure, parcequ'ils n'avoient pas le loisir de s'ennuïer, ni même de se plaindre de tout ce qui afflige les autres, jusqu'au fond de l'ame. Comme je lui demandois, un jour, si nous pouvions connoître l'avenir par les regles de l'Astrologie, ou par celles de quelqu'autre science, il me répondit qu'à la vérité on pouvoit prévoir bien des choses, par la comparaison des passées & des présentes; mais qu'il n'étoit nullement persuadé qu'on en pût rien connoître par les regles imaginaires de l'Astrologie, dont il ne faisoit aucun état; & disoit, aussi-bien que seu M. le Pailleur, M. Bouillaud, M. Pascal, & tous les savans Astronomes, que ceux qui s'y appliquent, pour acquérir la réputation d'être Mathématiciens, font connoître dès-là qu'ils ne le sont point du tout, & qu'ils ont peu de génie pour la science des principes des choses; en quoi il faisoit bien paroître qu'il étoit du sentiment du Philosophe Phavorin, qui les méprisoit extrêmement, au rapport d'Aulugelle, dans le quatorzieme Chapitre de son premier Livre. Ainsi le Poète Actius difoit qu'il ne falloit point ajouter de foi à ces fortes de Divinateurs, qui peuvent bien tromper les autres, mais qui ne se trompent point eux-mêmes, parcequ'ils sont rarement persuadés de ce qu'ils avancent avec beau-

coup de témérité. Il disoit que le tems & l'espace étoient infinis, & que quand le monde ne seroit point, ou qu'il n'auroit ja-mais été, l'espace, où il est, & sa durée ne laisseroient pas d'être, pour cela, comme l'un & l'autre étoient sans doute avant la création; puisqu'on ne sauroit douter que Dieu ne soit de toute Eternité. Il tenoit aussi que rien ne se fait par hazard, mais qu'à le bien prendre, toutes choses sont nécessaires, & dépendantes, en quelque façon, les unes des autres, par un ordre immua-ble de la Providence. Il étoit persuadé du mouvement de la Terre, comme de toutes les autres Planettes, & tenoit que les Cometes étoient des Mondes, qui avoient leurs cours hors de la Sphere de celui que nous habitons, c'est-à-dire, de notre Monde folaire, où il renfermoit le Soleil, la Terre, la Lune, & les Planettes de Mercure, de Venus, de Mars, de Jupiter & de Saturne, avec leurs SaDE MAROLLES. Part. II. 121

tellites, qui peuvent être autant de Lunes autour de ces grands Corps. Il estimoit aussi que, si tout ce Monde solaire étoit porté au lieu où sont les Etoiles fixes du Firmament, il ne nous paroîtroit pas plus grand que l'une de ces Etoiles, tant elles sont éloignées de nous; que de toutes ces Etoiles qui sont là-haut, nous n'en voïons qu'une bien petite partie; & que, si nous étions élevés au lieu où sont celles que nous découvrons de nos yeux, nous en pourrions encore appercevoir bien d'autres au-dessus; & de celles-là, encore d'autres : car rien n'est impossible à la Toute-puissance. de Dieu; & c'est un défaut de prudence & de piété, de lui prescrire des bornes. Qu'au reste, tout cela ne fait point de préjudice à la Religion ; parcequ'elle subsiste toute entiere, quand bien une infinité de Mondes seroient habités, n'étant pas impossible que les Peuples n'en fussent d'autre nature que nous ne sommes pas; joint que les uns pourroient avoir péché, sans que Dieu leur eût fait miséricorde, comme aux démons; que d'autres, qui auroient péché, n'auroient peut-être pas été exclus de la Miséricorde infinie, par des moiens que nous ne saurions comprendre; & que d'autres encore seroient demeurés dans l'innocence de leur création, comme les bons Anges; car ce sont choses, dont nul homme ne

sauroit établir de dogme assuré.

Il a eu encore d'autres Adversaires, pour la Doctrine, le savant Professeur Jean Baptiste Morin (41), qui a fait quelques Livres contre lui, & contre René des Cartes; mais ils ne sont pas demeurés sans réplique. Et Monsieur de Pagan (42), de qui la vue de l'esprit n'est pas moins éclairée, que celle du corps est obscurcie, est bien de son avis pour la Physique, & peut-être pour l'Astronomie, où il étoit l'un des premiers Hommes du monde, mais non pas pour l'Astrologie, qu'on appelle judiciaire, laquelle il rejettoit comme une science vaine & superstitieuse.

Il eut soin, en mourant, de recommander sa Chaire de Professeur du Roi aux Mathématiques, pour M. de Roberval, Géometre (43), qui en-

(42) Le Comte de Pagan étoit proche Parent du Duc de Luxembourg."

<sup>(41)</sup> Sa Vie a été écrite sous ce Titre: La Vie de Maitre Jean Baptisse Morin, naif de Ville-franche, en Baujolcis, Docteur en Médecine, & Prefesseur roïal aux Mathémathiques, à Paris, & C. Paris, 1660, petit in-12.

<sup>(43)</sup> Gilles Persone de Roberval, Géometre, Professeur roïal en Mathémaques, de l'Académie des Sciences, mort en 1673.

feigne cette belle science avec tant de succès, & qui n'a rien à craindre contre lui, pour en obtenir les Lettres, qu'une plus grande saveur que la sienne.

Enfin M. Gassendi est mort saintement, en la soixante-cinquieme année de son âge; & après les éloges que lui ont déja donnés M. de Launoy & M. Quillet, je puis espérer que sa belle Vie sera écrite par quelqu'un qui l'aura connu encore plus particulierement

que nous (44).

Retournons maintenant dans notre Cabinet, où, dans une compagnie de Gens doctes, se trouverent M. Balta-M. Baltha? sar (45), qui est si versé dans les con-zar. noissances de l'Histoire, & M. de Sor-M. de Sorbieres, dont la douceur & le savoir bieres, sont aussi dignes de beaucoup de recommandation; l'un qui de Catholique s'éroir fait de la Religion prétendue résormée, & l'autre qui de Protestant étoit rentré dans l'Eglise ca-

tholique; sur quoi le premier, aïant

- (44) Le Pere Bougerel, à la fin de la Vic de M. Galfendi, a donné les Titres des Eloges confacrés à la mémoire. Il n'en cite aucun de M. de Launoy, ni de l'Abbé Quillet.

(45) Christophe Balthafar. V. le Denombrement de l'Abbé de Marolles. On a déja parlé de Sorbiere ; c'est ce de, qui de Calviniste s'est fait Catholique.

été entrepris, parcequ'on ne pouvoit comprendre les motifs de son change-ment, attendu les excellentes lumieres ment, attendu les excellentes lumieres de son esprit, dit qu'il s'y étoit porté par la persuasion qu'il avoit conçue, que, dans l'autre Communion, il y avoit plus de pureté & de simplicité que dans la nôtre; qu'on y avoit rétabli la fainte liberté de l'Evangile, sous le doux joug de la Foi des promesses de Notre Seigneur; & qu'on en avoit ôté les abus & la superstition, pour y mettre le culte, selon l'usage de la primitive Eglise. On lui disputa bien routes les parties de sa réponse, mais cela n'aïant de rien servi, on passa à d'autres choses; & du propos des Miracles, on vint à celui d'une infinité de contes qui se font des Sorciers, & de diverses apparitions, qui à peine font crues des enfans, par où l'on connut que celui qui avoit témoigné d'être si ennemi de la superstition, l'admettoit en quelque sorte par une crédulité assez grande, qu'il avoit à ces choses-là; outre que, s'étant expliqué

Prédictions sur les vaines divinations des Astrologines. gues, il fit bien connoître qu'il n'y adhéroit que trop, aussi-bien qu'aux prédictions de Nostradamus, dans ses Centuries, où il n'y eut jamais de bar-

vaines.

DE MAROLLES. Part. II. 125 barie au monde, qu'on puisse mettre en comparaison de la sienne. Cela sut ainsi jugé de toute la compagnie où étoit M. l'Abbé Talman (46), qui a l'esprit si bien fait, M. Baudelot, Abbé du Verdus, qui sont désabusés des erreurs populaires, avec M. de la Herpiniere (47), de Blois, si raisonnable en tous ses sentimens, M. de Marsay le Bossu, Gouverneur de Gien, qui sait tant de bonnes choses, & qui les débite si noblement, & quelqu'autres, dont un seul essaia de maintenir l'opinion qui avoit été rejetrée, & dit que, si on pouvoit juger de la fortune des Gens par les regles de la Physionomie, on le pouvoit bien encore mieux par celles de la Géomance & de l'Astrologie; mais il ne fut pas écouté en cela, & quelque expérience qu'il en pût alléguer, on n'y voulut point ajouter de foi.

Sur ce qu'on m'a demandé plusieurs De mes Ou fois, pourquoi j'ai écrit si peu de cho-vrages. ses de mon invention, aiant donné tant de Livres au Public, j'ai répondu que je n'ai pas voulu multiplier les

(46) François Tallemant, Mai 1693, âgé de 73 ans. (47) Michel le Rogcois, natif de la Rochelle, Aumônier du Roi, de l'Aca-Sieur de la Herpiniere, né demie franç. mort le 6 à Blois , Poète latin.

Livres, & que ceux, que j'ai donnés, étoient déja entre les mains de tout le monde; car je prétends que les Traductions que j'en ai faites, n'en ont point augmenté ni diminué les penfées, aiant essaié de les faire justes, & qu'ainsi ce n'est rien de nouveau, & que bien que les Volumes en aient été multipliés, le nombre des Ouvrages n'en a pas été augmenté; que toutefois je n'en voudrois pas dire autant de ceux qui s'y donnent plus de li-cence que moi, parcequ'en effer ils sont plus soigneux de faire de beaux Livres, fous le nom de quelques Au-

Les meilleures Traductems.

teurs, que des Traductions fideles. Entre ceux, à mon avis, qui de tions de notre notre tems ont excellé en ce genre d'écrire, outre M. de Chanvalon (48), & M. d'Ablancour (49), dans le Tacite, M. du Rier dans Ciceron, Tite-Live, Herodote & Polybe; M. de Vaugelas, dans son Quinte-Curce; M. de la Menardiere, dans son Panégyrique de Pline le Jeune; M. Pelisson, dans ses Institutes; M. Charpentier,

> (48) Achille de Harlay de Chanvallon, Marquis de Préval. Sa Traduction françoise de Tacite, dédiée à la Reine Anne d'Autriche, a paru en

1644, in-fol. (49) Nicolas Pérot d'Ablancour est très connu, de même que du Ryer, Vaugelas, & les suivans.

DE MAROLLES. Part. II: 127 dans Xenophon; M. Boileau (50), dans ses Vies des Philosophes (51); M. Cassandre, dans ses Livres d'Aristote, & quelques autres excellens Hommes, comme M. Chevreau, dans quelques Traités de Theodoret & de Saint Jean Chrysostome, étant d'ailleurs si recommandable par tant de beaux Vers qu'il a composés, si dignes de voir le jour, nous avons M. de Giry, de qui l'élo-quence n'est pas moins pure que sa Morale, dans l'Apologérique de Tertulien, dans l'Histoire facrée de Sulpice Severe, & dans plusieurs Epîtres choisies de S. Augustin. Nous avons, dis-je, M. d'Andilli, pour les Confessions du même Auteur, & les illustres Disciples de ce grand Saint, qui écrivent pour l'immortalité, en defendant sa Doctrine sainte, avec tant de science, de modestie & de générosiré.

Certainement je puis croire que Disciples de ceux, qui les persécutent par des accu-s. Augustin, sations véhémentes, auront un jour regret de tant d'animosité, qui n'a peut-être point d'autre sondement que la préoccupation. De-là vient que, pour ne vouloir point ajouter soi à

(50) C'est Gilles Boileau.

<sup>(51)</sup> De Diogene Laërce.

leurs paroles, qu'ils énoncent avec tant de clarté, sans que leurs actions les démentent tant soit peu, demeurant dans tous les respects qui sont dûs au S. Siege, on veut pénétrer dans leur intérieur, & faire croire au Peuple qu'ils ont des sentimens contraires à la Religion Catholique & à la solide piété. Et, comme si des raisons particulieres de quelques savans Hommes, que je crois qui désendent de bonne soi une opinion mitoienne, dans des Questions qui depuis quelques années ont été agitées avec tant de chaleur, n'y suffisoient pas, il a falluque des gens d'une autre Profession. que des gens d'une autre Profession, & de fort médiocre érudition, s'en soient mêlés, pour leur dire des injures atroces, & leur attribuer des crimes abominables contre Dieu, contre l'Eglise & contre l'Etat, que les Gens de bien n'ont pu lire dans leurs Ecrits, sans quelque sorte d'horreur. Ce n'est pas qu'il soit toujours nécessaire d'empê-cher les disputes, & sur-tout en matiere de Doctrine ( car elles sont bien souvent utiles pour trouver la vérité) mais sans mentir elles se doivent contenir dans de certaines bornes; & si les Loix civiles ne permettent pas une si grande licence, la Charité chrétienne

DE MAROLLES. Part. II. 129 le souffre encore beaucoup moins, elle qui est si patiente & si benigne, & qui ne cherche point d'autres forces que dans la vérité, qui n'est jamais plus armée, que lorsqu'elle ne l'est point du tout, c'est-à-dire, quand elle est nue, & qu'elle se peut manifester avec toute sa simplicité, sans l'artifice des paroles, ni les argumentations captienses. Il y a de vieilles erreurs, il y en a de nouvelles; & les unes & les autres se dissipent par la clarté de la parole de Dieu, contenue dans les saintes Ecritures, & la Tradition que l'Eglise a conservée de main en main depuis les Apôtres.

Or puisque je suis venu insensiblement à parler de ce sujet, je ne saurois m'empêcher de témoigner ma joie, de ce que toute l'Eglise rejette sincérement, avec le Pape innocent X les cinq propositions que sa Sainteté a censurées par son Decret de l'année 1653, que ceux à qui leurs dogmes étoient imputés, selon la dureté des termes, les condamnent en quelques Livres qu'elles se trouvent sans exception, & même dans celui de l'Evêque d'Ypre, intitulé Augustinus, si elles y sont, & qu'ils prononcent Anathème contre ceux qui les ont fabri-

MEMOIRES quées, qui sont les dernieres marques qui se puissent donner d'une vraie détestation. Dieu veuille que la piété chrétienne, qui défend au Fidele de juger de son prochain, ne permette plus qu'il le déchire avec tant d'inhumanité; craignons de pécher contre le précepte, qui nous défend de rendre de faux témoignages; écoutons la voix du grand Pasteur & de l'Eglise; embrassons - nous cordialement, comme Chrétiens & Catholiques que nous sommes; que nos langues ne prononcent plus que des bénédictions; & que nos plumes ne soient plus trempées dans le fiel de la colere & de la médisance. Celle de M. de Marandé (52), qui s'est fait connoître en tant de lieux, est, à mon avis, du nombre de celles qui méritent louanges par les Traductions de beaucoup d'Ouvrages de doctrine-& de piété. Je voudrois que celle du Pere Canaye, Jésuite, eut continué à s'éxercer dans les Traductions des Saints Peres, comme il y avoit si bien commencé, par quelques Epîtres touchant

randé, Aumônier du Roi, Auteur de plusieurs Ecrits fort mauvais contre M. Arnauld & autres.

<sup>(52)</sup> Il y a eu le Sieur Leonard de Marandé, Greffier de la Cour des Aides, Ecrivain très oublié, & un autre de Ma-

DE MAROLLES. Part. II. 131 les louanges de la Vie Solitaire (53), & que celles de quelques autres Ecricrivains se contentassent de réussir dans des pieces de pure invention, parcequ'il me semble qu'ils sont un peu moins heureux à traduire les Ouvrages des Anciens.

Au reste, pour les Traductions en Traduction prose des Ecrits des Poètes, je sais des Poètes ca bien qu'il a peu de gens doctes, qui s'y soient appliqués avec succès, & je n'en connois point de vivans que M. Colleter (54), pour le Poème des couches de la Vierge de Sannazar, & un autre Ectivain qui a pris le nom de Saint-Aubin (55) pour trois Comédies de Térence, & pour les Fables de Phedrus. Il est vrai qu'elles sont plus difficiles que celles des autres Livres; mais elles n'en sont pas moins recommendables, quand on y peut réussir; & pourvû que la matiere en soit belle, & que l'on y conserve la grace sans corrompre le sens, ni la force des termes, qu'importe que l'o-

riginal soit en prose ou en vers? De

(53) Recueil de Lettres des plus faints & meilleurs esprits de l'Antiquité, touchant la vanité du monde, par le P. Jean Canaye, Jelinite, Paris, 1628, in-8.

(54) Guillaume Colletet. Le Poème de Sannazar, & la Traduction de Colletet font connus,

(55) C'est M. le Maistro

de Saci.

quoi se met-on en peine si l'on n'a pas mesuré ses paroles, ni rimé ses périodes, pourvu que la pensée soit agréable & juste, & que l'expression soit noble? Tout le monde, n'a pas cette prodigieuse facilité de faire des vers; & ceux qui les font sans peine, ne se la voudroient pas toujours don-ner d'interprêter des Auteurs fort difficiles. Mais je veux qu'ils s'y appliquent, feront-ils en vers des Traductions justes? Et toute cette merveilleuse harmonie qui regne dans notre Poésie, se pourra-t-elle soussrir à la longue, sans causer le plus grand ennui du monde ? Il n'en faut que confulter l'expérience; & sans recourir aux longues Traductions en vers comme celles d'Homere, de Virgile, d'Ovide, & peut-être encore de quelques autres; qu'on s'engage un peu à lire des Poèmes de dix ou douze mille vers, quand la premiere ardeur en est passée; qu'on se réjouisse avec des Chansons de trente ou quarante couplets; qu'on récite des Odes on des Hymnes de foixante & dix Stances, & chaque Stance de huit ou dix vers; qu'on entreprenne un peu la lecture d'un Livre de Sonnets, tels que ceux de Ronfard, de Belleau, de du Bellay

DE MAROLLES. Part. II. 133 lay & de Desportes, sans vouloir rien dire de ceux de notre tems, quoiqu'ils paroissent plus achevés, & qu'ils le soient en esset. Ce n'est pas qu'en tous ces genres-là, il ne se trouve de fort belles choses; mais, sans mentir, la quantité en cause bien souvent un certain dédain, qu'il est presqu'impossible de surmonter; & je crains même qu'avec le tems, elle ne produise un si mauvais effet, qu'on n'en perde, sinon toute l'estime, au moins une bonne partie de celle qui est due à ceux, qui pour ces choses-là, n'ont l'esprit que trop sécond. Il n'en est pas de même de la prose, quand elle est bien faite, parcequ'elle est plus naturelle, & que ses nombres & ses terminaisons ont plus de variété. Toures les graces de la Poésie y peuvent aussi entrer selon les sujets, pour les pen-sées, austi-bien que pour les figures d'Orateur, & pour la noblesse de l'expression; de sorte que c'est assez mal juger, en un fens, de dire qu'un style est poétique, quand il a tous ces ornemens, au lieu de l'appeller sublime & figuré, comme il le doit être quelquefois, & fur-tout au gente démonstratif, dans les Matieres sublimes; joint que, pour bien écrire, il Tome II.

134 MEMOIRES

me semble qu'il ne faut pas même que ce soit bassement, pour un petit sujet; car le style bas, je ne dis pas humble ou médiocre, devroit être entierement banni des Livres qui s'impriment pour le Public. D'ailleurs, si l'on a bien voulutraduire en Vers des Pieces d'Auteurs très férieux, qui n'ont peut-être jamais essaié d'en faire un seul, pourquoi ne rendra-t-on pas bien en Prose des Poésies, même enjouées, dont la principale beauté consiste en la pensée? Et quand cela ne seroit pas equi est-ce qui prend tant de part à la gloire d'un Auteur qui ne vit plus depuis tant de siecles, & qu'on lit fort rarement à cause des disticultés qui s'y rencontrent bien souvent à l'entendre, pour qu'il appréhende qu'on lui fasse tort, ou qu'on s'abstienne désormais de le lire en sa Langue? Nous n'avons garde d'avoir si bonne opinion de nos Ouvrages, mais je ne désespere pas qu'ils ne puissent même fervir à des gens qui font tant les scru-puleux. Enfin il faut avouer que, quelqu'ingrat que soit notre Labeur, il n'est pourtant pas ennuïeux, ni tout-à-fait inutile; & je ne célerai point que, s'il m'a donné de la peine par les gran-des assiduités que j'y ai rendues, il ne m'a pas dénié toute sorte de satissaction

DE MAROLLES. Part. II. 135 tant par les belles choses qu'il m'a fait connoître, que par l'opinion que j'ai conçue que la Postériré, plus équitable que le siecle présent, en fera quelque jugement avantageux.

Je ne puis finir ces entretiens, que je ne dise, au sujet des Langues qui nous rendent si barbares les uns aux autres, qu'elles se sont formées selon les habitudes & les connoissances diverses des Nations; que tous les mots, dont elles usent avec tant de variété, sont arbitraires, engendrés en chaque Pais par une longue suite de tems; que toutes celles qui sont vivantes, ne sont pas sort anciennes, & qu'elles ne vivront pas toujours; que plusieurs sont péries, & que celles, dont nous avons connoissance par les Livres, n'étant plus dans l'usage d'aucune Nation, comme la Grecque & la Latine, ne sont pas d'une si haute antiquité, que plusieurs se l'imaginent; que la Grecque n'a commencé qu'environ le tems de Calmus, qui vint de Phenicie, pour fonder la Ville de Thebes, peu de tems après le Déluge de Deucalion, & plus de mille ans après celui de Noé; de sorte que les Grecs, qui de-puis ont écrit tant de choses, ne savoient presque rien de leurs propres

 $G_{1}$ 

136 MEMOIRES Ancêtres; non plus que ceux des autres Nations, parcequ'ils en ignoroient le langage; & que pour la Latine, qui s'est faite insensiblement de la corruption de celle-ci, & de l'ancienne Lariale, & des Langues Toscane & Ofciene (55), dont nous n'avons presque plus de mémoire, elle a eu sa naisfance, fon progrès & sa perfection, depuis la fondation de la Ville, jusqu'à l'Empire des Césars; & comme du tems de Numa elle n'étoit que dans sa premiere enfance, ce qui s'en voïoir encore fous l'Empire d'Auguste, par les Loix des douze Tables, les Vers des Saliens, & les vieilles Infcriptions, étoit à peine entendu. C'est ainsi qu'il en a été de toutes les autres Langues qui ne sont plus, & qu'il en arrivera de toutes celles qui sont en-core. Au reste, l'origine des unes & des autres est en quelque façon sem-blable; & la seule Philosophie est celle qui y met de la différence, pour rendre celle-ci plus élégante, ou plus riche que celle-là, selon les goûts & les rempérammens des Nations différenres.

<sup>(55)</sup> Ancienne Langue, Brérewood, en ses Recherqu'on parloit, dit on, ches sur la diversité des sans la Campanie. Voice Laugnes, GC, p. 74,

DE MAROLLES. Part. II. 137 On en pourroit dire autant, à mon avis, des habits qui sont si divers dans le monde, & du changement des modes. Il en est de même des Gouvernemens politiques, des Loix & des Coutumes, en quelque genre que ce foir. Ce qui m'a quelquefois donné la pensée, que bien que la Postérité ne sera peut-être guere plus savante que nous sommes, elle aura, dans les siécles reculés, des sentimens fort différens des nôtres, quoiqu'ils ne doivent pas être meilleurs. A-peine faura-t-elle que nous aurons vécu; & tout ce qu'un esprit plus éclairé que les autres lui en pourra dire par de sages conjectures, lui passera pour chimeres & pour extravagances. Alors nos Villes seront peut-être ruinées de fond en comble; nos colines seront abbaissées; les lits de nos Fleuves feront changés; nos Côtes maritimes seront reculées en quelques endroits, & approchées en d'autres, & tous nos Monumens seront renversés; de sorte qu'on pourra s'imaginer, en réfléchissant sur les choses passées qu'on ne verra pas de fort loin, que le monde a beaucoup de nouveauté, & que la Nature est jeune, parcequ'on n'en connoîtra rien au-dessus de peu de siecles.

G iij

## 138 MEMOIRES

Verum, ut opinor, habet novitatem summa; recensque

Natura est mundi, neque pridem exordia copir.

Et de fait, dira-t-on, ne voiez-vous pas que les pierres mêmes sont vaincues par le tems? Que les hautes Tours tombent par terre, & que les cailloux se consument? Les Images & les Temples ne font-ils pas accablés de vieil-lesse ? La Puissance vénérable du Destinpeut - elle prolonger les bornes de la vie, & forcer les alliances de la Nature? Ne voïons-nous pas les Monumens des Hommes illustres abbattus ? Les Rochers, arrachés, tomber des haures Montagnes, & ne pouvoir soutenir l'effort du tems ? Car ils ne se détacheroient pas, & ne tomberoient point en un moment, si de tout tems, exempts d'un tel fracas, ils avoient enduré tous les tourmens de l'âge. C'est ainsi que pourront raisonner les Hommes d'alors; cependant ils ne laisseront pas de se méprendre, & la portée de leur esprit n'ira pas plus loin que le nôtre.

Voilà, si je ne me trompe, une bonne partie de mes sentimens, des habitudes que je me suis données, & des connoissances que j'ai eues. Il ne me

DE MAROLLES. Part II. 139 reste plus qu'à parler de mon tempéramment, de ma constitution, & de mes inclinations naturelles, bonnes ou mauvaises, puisque je ne veux rien omettre pour me dépeindre entierement.

Je ne suis ni d'une santé fort vigou- Montempéreuse, ni sujet à de longues maladies, ramment mais je suis d'un tempéramment assez mes inclinadélicat, entre le bilieux & le sanguin, & sujet à des fluxions, qui m'ont causé dans ma jeunesse de grandes douleurs de dents, & depuis des migraines très fâcheuses. J'ai eu aussi l'estomac assez débile, mais cette parrie s'est fortisiée, à mesure que j'ai avancé en âge. Je suis d'une taille assez avantageuse, & d'une grosseur médiocre; mais si je n'eusse fait un peu d'abstinence, quand j'étois en la fleur de ma jeunesse, je n'en serois peut-être pas demeuré là. J'avois les cheveux d'un châtain brun, mais ils sont devenus blancs de bonne heure, & le premier poil de barbe que j'ai eu, a été blanc. Quand je ne me serois point servi de rasoir, je n'aurois jamais eu la barbe fort longue, ni fort épaisse, & je suis d'un teint entre le blanc & le brun, aïant été marqué sur le visage par le venin de la petite vérole, qui s'y répandit en l'année 1635; mais non pas défiguré.

G iv

J'ai peu aimé les exercices du corps, hormis la promenade; c'est pourquoi je ne mange pas beaucoup; & comme je suis d'un tempéramment assez humide, je ne bois guere aussi, excepté quand je suis malade; car d'ordinaire l'ardeur de la sievre me cause une altération nompareille, avec de grands maux de tête & de reins; mais rarement elle m'a fait rêver, & je ne me souviens point qu'elle m'ait fait perdre

le jugement.

Je ne me vante point d'avoir été fort hardi, quoique je sois sorti de l'un des plus vaillans Hommes du monde, & j'ai appréhendé toute forte de périls, finon quand je m'y suis vu engagé: car alors je m'y suis abandonue sans étonnement. Quand j'étois jeune, tou-res choses me faisoient peur ; & je n'eusse jamais marché de nuit, ni couché seul dans une chambre, de peur des Esprits, dont j'estime que les contes de Sorciets, qu'on me faisoit, étoient cause en partie, les tenant tous véritables, puisqu'on prenoit la peine de m'en entretenir; & ne croïant pas aussi que des Personnes, que j'estimois si prudentes & si habiles, m'eussent voulu imposer; mais avançant en âge, j'ai été guéri de ces foiblesses par la force

du raisonnement, & je puis dire que j'ai conçu, en quelque façon, une pentée toute contraire; mais je ne suis pas encore délivré de la crainte des animaux, & des rencontres fortuites

d'un mauvais pas. J'ai toujours eu beaucoup de pudeur sur les lévres; de sorte que je n'ai jamais en la hardiesse de prononcer une parole deshonnête, & j'ai eu quelque honte naturelle de les ouir prononcer à d'autres. Je ne me suis jamais mis dans le bain pour la même raison. J'ai eu pour les blasphêmes une pareille répugnance, & je n'ai pas eu beaucoup de peine à m'abitenir des juremens & des imprécations exécrables. J'ai été tout de même incapable de parler aux animaux, & fur-tout aux Chiens, aux Chevaux & aux Oiseaux. De-là vient en partie que j'ai été si peu affectionné à la Chasse. Pour la Paume dans le Tripot, je n'ai jamais tenu qu'une seule fois la raquette dans le Jeu de Paume du Metayer, au Fauxbourg S. Germain, où, après avoir jetté une bale dans les toiles, je ne m'en suis plus voulu mêler depuis. J'en ai encore moins fait dans les Jeux de longue Paume & du Mail: mais si je me fusse occupé aux Cartes, j'y avois le génic & l'esprit assez portés. J'ai aussi aimé les Jeux des Echecs & des Tarots, mais nullement celui des Dez & du Tri-

quetrac, que je n'ai jamais sus.

La Promenade ne m'étoit pas desagréable, mais je la demandois en com-pagnie, & sur-tout avec des personnes d'esprit & de bon entretien. Si mon Pere m'eût fait voïager, étant jeune, j'y eusse pris grand plaisir; & la va-riété de la nature, qui est si belle, m'a. toujours charmé. La bonne Chere ne m'a guere touché, & j'ai toujours eu de la répugnance à boire avec excès; & le vin pur ne m'a jamais flatté. Comme j'ai été d'un naturel facile, je me fuis accommodé aux sentimens de ceux avec qui j'ai conversé ; & quoique j'eusse été d'avis contraire à mes Amis, je leur ai néanmoins toujours cédé volontiers, excepté dans les connoissances certaines que j'avois de la vérité; car alors je ne me rendois pas facilement ; ce qui m'a attiré le blâme d'être un peu contentieux.

Fai aussi fort aimé la gloire, & il'n'y avoit aucune chose possible aumonde, que je n'eusse entrepris pour la mériter & pour l'obtenir. Que si je trahissois pour cela le dessein que j'en avois, par ma propre faute, je m'en

onfolois difficilement; & comme je me suis toujours désié de moi-même, j'ai manqué souvent de cette belle hardiesse, qui est si nécessaire pour faire les choses de bonne grace. Je ne me suis guere slatté de l'opinion d'autrui, & je n'ai toujours été que trop ingénieux à m'inquiéter du jugement qu'on pouvoit faire de moi.

J'ai été d'autant plus sensible aux offenses, que jamais homme ne sur plus soigneux, que je l'ai été, de ménager ses paroles & ses actions de telle sorte que personne n'eût sujet de s'en plaindre & de s'en fâcher. La colere a eu quelquesois beaucoup de puissance sur mon esprir assez impatient; mais j'ai essaié de vaincre cette passion que je tenois du naturel de seue ma Mere, par la force de la raison; & je puis dire que j'en suis venu aucunement à bout.

Je n'ai jamais été touché d'avarice, ni d'humeur à demander chose quelconque, quoique les présens des Personnes riches & desintéressées m'eussent été agréables, parcequ'ils n'obligent qu'à de pures civilités qui n'incommodent point, au lieu que lesprésens des pauvres, ou même deségaux, en exigent de plus grands de-

nous; & comme je n'ai jamais eu que peu de bien, aussi n'a-t-il jamais été en mon pouvoir de faire des largesses, & je n'y aurois peut-être guere pris de plaisir dans une plus grande abon-dance, (je parle selon la chair, & non pas selon la charité), que pour en acquérir de la gloire & de la louange. De-là vient que si la fortune m'eût étéplus favorable & plus flatteuse qu'elle ne m'a paru, je me serois peut-êtrelaissé emporter au torrent de l'ambition; mais ne l'aïant point vue de la forte, je m'en suis trouvé, graces à Dieu, heureusement délivré; car sans cela j'aurois été en grand dangér de faire comme les autres, & de ne m'être jamais donné le loisir de faire les moindres réflexions sur les accidens de la vie, & les foiblesses de la condition humaine.

Si j'eusse été riche, j'aurois aimé les Visites, les Promenades, les beaux Palais, les Peintures, les riches ameublemens, & peut-être les suites de toutes ces choies-là; c'est pourquoi je me tiens heureux de n'avoir point eu d'autres richesses que celles que souhaitoit le Sage, sans avoir mérité un si grand bien, ni sans l'avoir mêmedemandé. En quoi je me sens d'autant

DE MAROLLES. Part. II. 145 plus obligé à reconnoître l'abondance des miséricordes de Dieu sur moi, & de l'en remercier tous les jours de ma vie.

je n'ai jamais eu grand nombre de Valets, & je ne les ai point changés, que quand ils m'ont voulu quitter; de sorte que pour ma chambre je n'en eus jamais que trois, l'un après l'autre, depuis le tems que je sus mis au College, jusqu'à présent, & sont encore tous trois vivans; le premier, appellé du Four, qui s'est fait Religieux de l'Ordre de Cîteaux, dans l'une de mes Abbaïes; le fecond, appellé la Chapelle, qui m'a quitté pour se marier, & pour exercer l'Office de Procureur Fiscal de mon Abbaïe de Villeloin, aïant gagné quelques commodités auprès de moi; & le dernier, aussi marié, nommé le Beau, qui me sert encore avec affection & beaucoup de fidélité, & qui a plusieurs Enfans de sa Femme, demeurant tous chez moi, dont je ne me tiens point incommodé, parceque j'aime les Enfans, & que ceux-là sont fort jolis, & qu'ils méritent d'être aimés. Le reste de mes gens a toujours consisté en peu de personnes. L'impiété m'a toujours fait horreur,

& quoiqu'il faille avouer avec déplai-

sir que je n'ai pas été si dévot que la condition d'Ecclésiastique & de Chrétien m'y oblige, si est-ce que j'ai au moins été soigneux de ne manquer pas une seule sois à dire le Breviaire, excepté feule fois à dire le Breviaire, excepté pendant la plus grande rigueur des maladies que j'ai eues de tems en tems, dont pourtant je ne prétends nullement me glorifier; parcequ'il m'est assez facile de m'acquitter de ce devoir, par le grand usage que j'en ai, & que j'aurois même de la peine à m'en abstenir, quoique je n'aie pas manqué à l'attention qu'on y doit apporter. J'ai gardé le même soin pour les autres obligations d'une Personne de ma condition; mais si devant les hommes, il n'y a rien qui me reproche de ce côté-là, je n'ai garde de me persuader d'en être justifié devant Dieu.

J'ai emploié beaucoup de tems à l'étude, & j'ai traduit plusieurs Livres, ce que je considere plutôt comme un honnête amusement que je me suis donné dans la retraite d'une condition privée, que comme des choses fort nécessaires, bien qu'elles ne soient pas entierement inutiles. Quelques-uns en ont fait état, & d'autres ne s'en sont pas souciés; mais quoiqu'il en soit, je ne vois rien qui m'oblige de croire.

pe MAROLLES. Part. II. 147 qu'il n'y ait pour le moins autant de bien que de mal, & du côté de la maiere, & du côté de la forme que j'y i donnée.

Après tout cela, je reconnois sincéement que j'ai été fort inutile dans le nonde, & que j'ai mal usé du petit alent qui m'avoit été donné. Dieu reuille qu'il ne me soit point reprothé de l'avoir enveloppé dans le mouthoir, & qu'après avoir pleuré mes péchés, je meure dans la paix de l'Eglise en Notre Seigneur Jesus-Christ.

TEMOIGNAGES DES HISTORIENS touchant le Combat à la Lance, ou Jouste mortelle, de Messieurs de Marolles & de l'Isle-Marivaut: le jour de la mort du Roi Henri III, l'an 1389.

Chevalier, Fils d'un autre Claude de Marolles aussi Chevalier, & de Françoise d'Erian, naquit à Marolles en Touraine, sous le regne du Roi Charles IX, l'an 1564. Il perdit son Pere en l'âge de douze ans, & s'adonna, comme ses Ancêtres, au dur métier.

148 MEMOIRES

des Armes, s'engagea dans le parti de la Ligue, où il se signala par ce sameux, Duel qu'il sit contre l'Isse-Marivaut, lequel nous avons décrit Tome I, page 385. comme j'ai dessein d'en rapporter ici les témoignages de quelquesuns de nos plus illustres Historiens, je ne puis mieux commencer que par celui de M. de Mezerai, dans son Histoire de France, au commencement du regne de Henri IV, où il en parle en cette sorte.

" A la même heure que la Ligue " reçut les nouvelles de la mort du " Roi, arriva un incident qui confir-» ma encore fon audace, & lui donna fujet de publier que le Ciel autori-» soit ses attentats. Ce fut le fameux Duel d'entre Jean de l'Isle-Marivaut du Parti du Roi, & Claude de Marolles de celui de la Ligue. Il fervira comme de prélude à tant de sanglantes mêlées que nous verrons dans la premiere partie de ce Regne; & je le veux décrire, parcequ'il se fit dans la plus glorieuse lice du monde, à la vue de Paris, au milieu de toutes les forces du Roiaume, & que dans cette occasion se vit le plus beau coup de lance, dont l'on ait jamais parlé,

DE MAROLLES. Part. II. 149 . & le dernier qui mérite que l'on , en parle. Comme les plus braves des deux Partis venoient souvent faire caracol à la vue de l'Ennemi, & demander à donner le coup de lance, & de pistolet, d'où il s'étoit déja ensuivi plusieurs combats parriculiers, sans que les Chefs pusfent réprimer cette ardeur; une heure avant la blessure du Roi, Marivaut s'étant présenté pour denander si quelqu'un vouloit rompre une lance pour l'amour des Dames; Marolles accepta le défi pour le lendemain dans la campagne, derriere les Chartreux. Marivaut, outre sa valeur extraordinaire, qui lui avoit » mérité les bonnes graces du Roi, o étoit redoutable par une grande for-» ce de corps., & une merveilleuse » addresse, qui l'avoient heureuse-» ment signalé en plusieurs occasions. » Marolles beaucoup plus jeune, mais of fort adroit & beau Gendarme, ne » s'étoit encore acquis de l'estime que " dans les Tournois & Courses de " Bague, où il avoit souvent rem-» porté le prix : c'est pourquoi le Duc de Mayenne, craignant que » cette partie ne lui fût défavanta-» geuse, & qu'elle ne décourageat le 150 MEMOIRES

» Peuple déja extrêmement abbattu, essaia par deux fois de l'en diver-» tir. Mais Marolles, trop engagé » d'honneur, ne se rendit point à » toutes ces persuasions, & l'assura qu'il ne manqueroit point de tuer " Marivaut, s'il venoit au combat avec l'habillement de tête ouverr qu'il lui avoit vu ce jour-la, &: » qu'il avoit accoutumé de porter ain-» si, à cause qu'il avoit la vue basse. » Le Duc ne pouvant donc le retenir, lui accorda la permission qu'il demandoit. Le lendemain deuxieme jour d'Août, Marivaut, pressé par fon mauvais destin, & par les re-grets de la mort de son Maître, qui venoit d'expirer, se trouva sur le champ long-tems avant l'heure assignée; & brulant d'impatience de » voir son Ennemi, l'envoia sommer » par un Trompette de lui tenir parole. Le Chevalier d'Aumale donnoit lors les armes à Marolles, qui aïant répondu, que Marivaut avoit » grand-hâte de mourir, monta incontinent à cheval, & se rendir fur le champ, accompagné de la " Chastre, qu'il avoit pris pour son » Parrain, comme Marivaur avoir \* pris Châtillon pour le sien. La Chas-

DE MAROLLES. Part. II. 151 tre aïant fait apporter deux lances, il en envoïa le choix à Marivaut, qui les rebuta toutes deux, disant que c'étoient des quenouilles de Femmes plutôt que des lances de Gendarmes, & qu'il le prioit de trouver bon qu'il se servit de celle qu'il avoit gagnée quelques jours auparavant dans un combat fur les Parisiens; ce que Marolles lui accorda, mais ne prit pour lui qu'une lance aussi légere que celle dont on o couroit la bague. Enfin après que les deux Parains eurent assuré le champ par une haie de cinq cens 13 " Chevaux disposés tout à l'entour, qu'ils furent demeurés d'accord des >3 » conditions du combat, portant que " le Vainqueur feroit ce qu'il lui plairoit du Vaincu, & que toutes 33 " les solemnités ordinaires en telles » occasions eurent été faites, les Combattans passerent chacun du côté des 23 Ennemis, Marivaut vers les retranchemens, & Marolles vers la cam-" pagne, afin qu'aïant rompu ils se " trouvassent du côté de leurs Gens. " Et lors au signal des Trompettes ils » partirent tous deux de la main. " Marivaut, qui se fioit en sa force, » mit la lance en arrêt; mais Márol152 MEMOIRES

" les, qui se tenoit assuré de sa jus-" tesse, ne la baissa que comme s'il eût voulu courre la bague. Le premier rompit dans la cuirasse, qui en fut faussée; mais Marolles, sans être ébranlé, adressa son coup avec tant de jugement & de bonheur, qu'il atteignit son Ennemi dans l'œil, & y laissa le fer de la lance, avec le tronçon, enfoncé jusqu'au derriere de la tête. Marivaut renversé par terre, expira dans un demi-quart d'heure, en proférant ces généreuses paroles, Que s'il eût été heureux de vaincre, il eût été malheureux de survivre au Roi son Maître. Marolles ne voulut point d'autres marques de sa victoire, que l'épée & le cheval du Vaincu, & rendit le corps à 'Chastillon, qui le fit entporter avec grande douleur des Roïalistes, tandis que le Vainqueur fut ramené à Paris parmi les fanfares des Trompetres & les acclamations publiques. Or, parceque dans le commencement des grandes choses les moindres accidens sont " avidemment regardés par le vul-" gaire comme des pronostics de la fin, les Chefs de la Ligue ne man-» querent pas de se servir de ce bou

DE MAROLLES. Part. II. 154 · fuccès pour animer davantage leur Parti. Et leurs Prédicateurs, après · avoir crié à pleine tête sur la mort du Roi, Que la droite du Seigneur avoit fait vertu: que son bras toutpuissant s'étoit étendu à leur aide, débitoient à leurs Auditeurs la vicroire de Marolles comme un fecond , coup du Ciel, qui autorisoit le prenier. Ils disoient que le jeune David avoit tué le Philistin Goliath, » & vouloient faire croire que dans » cette épreuve, Dieu avoit manifes-" tement déclaré qu'il étoit le Peuple fidele, & le Parti qu'il favori-" foit; ce que la Populace recevoit » avec tant de crédulité & d'assuran-» ce, qu'elle se promettoit ensuite " toutes fortes de prospérités, & cé-" lébroit par avance les triomphes de " tous les bons fuccès que son imagi-" nation se pouvoit figurer ".

Le Sieur Daudiguier dans son Liyre du vrai & ancien usage des Duels, imprimé chez Pierre Bilaine à Paris, en l'année 1617, au Chapitre 34, le

décrit ainsi.

" Henri III étoit à Saint Cloud, accompagné de deux Rois, tous deux déshérités par celui d'Espagne, dont l'un ne lui servoit que de char, MEMOIRES

» ge, & l'autre avoit passé, quelques mois auparavant, la riviere de Loire avec quatre cens Hommes de cheval, & mille de pié. Le koi menaçoit Paris de quarante mille Hommes, & de la fureur d'un Prince justement irrité contre des Sujets rebelles. Paris regardoit cet orage d'un œil plein d'étonnement & de crainte; & le feu Duc du Maine, Chef de la Ligue que son Frere avoit ourdie contre le Roi, essaïoit de conjurer la tempête qu'il voïoit prête à fondre sur lui. Les Armées étoient voisines; car la roïale s'étendoit par tous les Villages des » environs de Paris, & les Rebelles avoient fait des tranchées & des remparts, qui paroissoient encore autour de la Ville, où ils se tenoient en armes. Les Gens de guerre s'entrevoïoient tous les jours; & Liste - Marivaut, l'un des braves Gentilshommes de l'Armée du Roi; abordant le dernier de Juillet ces tranchées, s'y aboucha avec Marolles, qui, jeune encore, comme l'on peut voir par l'âge qu'il a maintenant, & cherchant fon assurance dans un Parti contraire, pour un Homme qu'il avoit tué honorable-

DE MAROLLES. Part. II. 155 ment, marchoit alors fous les Enseignes de la Ligue. Marivaut, soit qu'il le connût particulierement, soit qu'il s'adressat à lui comme au plus apparent Ligueur de la Trouppe, l'invite à rompre une lance pour l'amour des Dames. Voilà pourquoi ce combat devoit être mis entre ceux du quatrieme sujet que nous avons représentés, s'il n'eût été fait de François à autre, en Guerre civile, & fans permission. Marolles s'en accorde avec lui, & arrête le jour ensuivant, afin que le combat sût plus solemnel à la vue des deux Armées.

"Ces deux Champions étant assez connus en France, nous n'en dirons autre chose, sinon que Marivaut, outre la valeur & le courage, dont il étoit tout plein, étoit encore recommandé d'une grande force, & d'une adresse qui n'étoit pas moindre, principalement à cheval, où il étoit excellent & brave Gendarme. De Marolles, il n'en faut rien dire aussi, puisqu'on peut assez colliger de sa victoire, ce qu'il doit être; car il vainquit par adresse & non par hazard.

" Le soir, M. du Maine sut averti

136 MEMOIRES » de la partie que Marolles avoit arrêtée avec Marivaut sans son congé; car déja l'on s'étoit tellement disposé de se battre sans permission, qu'on prenoit à deshonneur de la demander; & en redoutant l'issue, pour la crainte du Peuple, fut marri que Marolles s'y fût engagé, & eût bien voulu trouver moien de l'en divertir. La Ligue étoit en péril, & si malade, que le moindre accident de mauvais présage l'eût fait périr. Marolles étoit un jeune homme encore de peu d'expérience, & Marivaut au contraire étoit un Ennemi redoutable. Les Parisiens vouloient ouvrir leurs portes au Roi, & crioient tout haut que s'il n'y vouloit entrer que par une brêche, ils aimoient mieux abbattre leurs propres murailles eux-mêmes, qu'attendre le tonnerre de ses canons. Tout cela mettoit l'esprit du Duc à parti, auquel Marolles: Monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît, dévider cette fusée avec Marivaut; & vous assurez que s'il porte l'habillement de tête que je lui ai vu, je le tuerai par la grille de sa visiere. Le Duc lui permit alors ce qu'il ne lui pouvoit bonnement empêcher; & le

be Marolles. Part. II. 157

le lendemain, lui aïant fait donner

un Cheval (si rude néanmoins

qu'il ne s'en put servir, & sut con
traint d'en prendre un autre qui

tomba depuis sous lui, comme nous

dirons) il sut armé par le Cheva
lier d'Aumale, & conduit aux tran
chées par le seu Sieur de la Chastre,

depuis Maréchal de France, & lors

son Parrain.

fon Parrain. " D'autre part, il arriva une grande désolation en l'Armée roïale: le meilleur Roi du monde, aïant été prodigieusement assassiné par le plus méchant Moine qui fût jamais, avoit plongé ce grand nombre si d'hommes qui le suivoient, en un deuil public. Cela néanmoins n'empêcha pas Marivaut de se trouver au lieu qu'il avoit convenu le jour auparavant avec Marolles, accompagné du Sieur de Chastillon, & de cinq cens Maîtres pour la sureté du Camp. Avant que les Parties " s'entrevissent, la Chastre, voulant " parler à Marivaut, tant pour arrêter » les conditions du combat, que pour » s'informer de la mort du Roi, dont » la nouvelle étoit encore incertaine, " lui demanda s'il lui pouvoit diré un " mot en assurance. A qui Mariyaur Tome II.

158 MEMOIRES répondit qu'il en pouvoit dire quatre; & voiant la Chastre sans lance, jetta la sienne par terre. Alors la Chastre: mon Genrilhomme, ditil en s'approchant, il n'est plus tems de combattre, il se faut embrasser l'un l'autre, & se reconcilier comme Catholiques que nous fommes, Monsieur, dir Marivaut, j'aimerois mieux mourir que de faillir à cetre partie, aussi-bien mon Maître est mort. Si Marolles ne me tient promesse, je lui en ferai reproche. Vous ne lui en ferez point, répondit la Chastre, car il est ici prêt à la tenir; & lors, aïant convenu du. Camp, & accordé que le Vainqueur feroit ce qu'il lui plairoit du Vaincu, les suretés données & reçues de part & d'autre, les publications faites avec les formes & folemnirés accoutumées, Marolles, voulant fortir de la tranchée, son Cheval tombant des quatre piés, le versa par terre, si lourdement, que plu-

par terre, si lourdement, que plusi fieurs en conçurent un mauvais prési fage. Néanmoins s'étant relevé, & la Chastre, aïant fait apporter deux

la Chaitre, aiant fait apporter deux lances, il en envoïa le choix à Marivaut, qui, les trouvant trop foi-

bles, les renvoia toutes deux avec

DE MAROLLES. Part. II. 159 » cette réponse : que c'étoient plutôt " des quenouilles pour des femmes, " que des lances pour des hommes, & qu'il le prioit de trouver bon qu'il se servit en ce combat de cellelà même qu'il avoit gagnée quelques jours auparavant sur les Parisiens; ce qui lui fut accordé. Et les deux Champions, étant passés cha-» cun du côté de ses Ennemis, savoir. Marivaut, du côté des tranchées. " & Marolles du côté de Chastillon, afin qu'aïant rompu, chacun se trouvât en son parti, ils coururent l'un contre l'autre de toute la force de leurs Chevaux, & de telle roideur, qu'ils rompirent tous deux leurs lances; Marivaut, dans la cuirasse de Marolles, & comme il étoit grand & fort, & la lance & la course roides, il lui donna si grand coup, qu'il le pensa renverser. Marolles rompit la sienne dans la grille de la salade de Marivaut, qu'il enfonça, & lui laissa le fer & un grand tronçon de bois fiché dans la vue. De ce coup Marivaut tomba mort à » terre; Marolles donna le corps à " Chastillon, & se contenta des armes " & du Cheval. Ainsi Marolles ne » dégénere point de \* cet Hugues de \* P.: 22

H ij

Marolles, lequel en cette grande, bataille de Bouvines, que gagna, Philippe Auguste, prit Prisonnier, le Comte de Flandres, l'un des Principaux des Chefs du Parti contraire, & des plus vaillans Hommes, qui fussent alors.

Marc de Vulson, Sieur de la Colombiere, a transcrit tout ceci, presque mot à mot, dans son Livre du vrai Théâtre d'Honneur, dans le Chapitre 42, de son second Volume, au sol. 481.

Mais voici comme en parle le Sieur d'Aubigné dans son Histoire universelle, imprimée en 1626, au second Livre du troisseme Tome, au Chapi-

Ere 24.

"Dedans Paris, au contraire, ne retentissiont que les éclats d'une incomparable gaieté. Quelques Princesses & Grands se parerent d'écharpes vertes: & comme si avec la joie le courage eût changé de parti, voilà les Galands sur les rangs à demander les coups de pistolets, dont se fit le duel d'entre l'Isle-Marivaut & Marolles. Ces deux, s'étant désiés d'un conp de lance, avant de mettre l'épée à la main, l'Isle coucha en arrêt; l'autre aima mieux se fier en sa justesse, & prenant sa carrière, un

» fillon entre deux, comme à courro » la bague, logea le fer de sa lance entre lesdeux yeux de son ennemi, qui » fut combattre d'une grande froideur, & l'étendit mort sur la place. Cette victoire, qui fut bien autrement élevée que celle du jour d'auparavant, sur un échantillon de » bonne espérance pour les autres que » les Ligués se promettoient à l'avenir.

## De l'Histoire de France, par Scipion du Pleix.

O N avoit cru que le Duc de Mayenne, aïant de grandes forces dans Paris, se mettroit en campagne, & feroit quelque effort digne de sa réputation; mais soit qu'il attendît le secours des Etrangers, qui lui devoit arriver de divers endroits, soit qu'il n'eût pas encore établi l'ordre qu'il desiroit dans cette grande Cité, il ne bougeoit pas, & les siens ne faisoient pas de grandes ni de hardies entreprises. Le plus signalé exploit, qui se sit depuis la mort de Henri III, sur ce sameux Duel d'entre les Sieurs de Marolles & l'Isle-Marivaut, braves & généreux Cavaliers, celui-ci Roïal, & celui-là Ligueur. Le désit sur accepté par Marivaut

Hiij

à titer un coup de lance, le lendemain du trépas de ce bon Roi, devant les murs de Paris, & en présence de partie des Trouppes des deux Partis, les unes commandées par Chastillon, & les autres par la Chastre. Marolles, aïant ob-- fervé, le jour précédent, que Marivaut avoit son habillement de tête entr'ouvert au-devant par des grilles assez larges, dit à la Chastre que sans faute il lui donneroit dans la visiere; & de fair il s'ajusta si bien, qu'il lui perça la tête, & y laissa le fer avec un tronçon de sa lance. Marivaut étant terrassé roide mort de ce coup, Marolles retourna aux siens, ramenant le Cheval de son Adversaire, pour une glorieuse marque de sa victoire.

## Et à la page 184, du Regne de Henriquatrieme.

I L y eut, depuis, plusieurs entreprises sur Vienne, & sur la personne du Duc de Nemours, avec l'intelligence des Habitans, qui ne destroient rien tant que de se réduire à l'obéissance du Roi, quand ce n'eût été que pour se décharger de la Garnison dont ils étoient oppressés & entierement ruinés. Et même une nuit ils introduisirent les Trouppes

DE MAROLLES. Part. II. 163 d'Ornano dans la Ville, par un grand trou qu'ils firent à la muraille, de sorte que déja il y étoit entré plus de quatre cens hommes, lesquels furent quali tous tués, ou faits prisonniers par Marolles & Disemieux, qui se trouverent sous les armes avec peu de Soldats, & coururent plus de hafard, par les embuches des Habitans, qu'à combattre ceux qui étoient entrés par la brêche. Le Duc qui étoit logé en la Tour Sainte-Colombe, où il avoit quinze cens hommes, ne fortit point en vue, qu'après que tout fut fait, à cause que les Roïaux donnerent une fausse allarme de son côté, afin de le retenir dans fon Fort, pendant qu'ils entroient ailleurs.

De l'Histoire de de Serres, sous Louis treizieme, an. 1612, au Carrousel.

SUR leurs aîles, trente Estafiers, habillés de la livrée, les Sieurs de Marolles & Courbouson, tous deux Parrains, l'un à la gauche, l'autre à la droite du troisieme, & après eux, six Estafiers vêtus de velours incarnat, couvert de passement d'argent.



Du même, sous le Regne de Henri quatrieme, en l'année 1603.

L'Exemple de Guy de Laval, invitoit à trouver en Hongrie de quoi signaler son courage, si quelque générosité porte aux actions que l'éguillon d'honneur excite ès plus nobles cœurs. L'âge & la force avoient à peine amené ce jeune Seigneur à cette louable ambition d'aprendre le métier de ceux que le Ciel a fait de qualité pour courre cette fortune, que le voilà réfolu d'aller chercher quelque Ecole de Mars, pour s'instruire autant en l'art d'honneur, comme il avoit fait ès dissérends de la fainte Religion contre les préceptes de sa naissance & premiere institution.

Il en obtint congé du Roi, & partit de Paris le 19 Août, suivi de quinze à seize Gentilshommes, avec un train conforme à sa qualité, sous la conduite de MAROLLES, Gentilhomme \* de Solongne, renommé pour avoir tué, en combat singulier à la Lance, l'Isse-Marivaut, desepré de survivre le seu Roi son bon Maître. Le Roi l'avoit n'aguere choisi pour temperer les jeunes ardeurs de ce nouvel Apprentis d'armes, & l'em-

\* C'est de Touraine. pêcher de courir aux dangers mal-àpropos.

De l'Histoire des Turcs, composée par Michel Baudier, Gentilhomme du Languedoc, au 17° Livre.

LE Comte de Laval, jeune Seigneur de Bretagne, d'une Maison très illustre, arrivé pour lors en l'Armée chrétienne, campée aux environs de Kemorhe, MAROLLES Gentilhomme de Solongne, renommé pour sa valeur, & pour avoir tué en combat singulier à la Lance l'Isse-Marivaut, avoit le soin de sa conduite : Henri le Grand l'avoit choisi pour temperer les feux de ce jeune Guerrier, & l'empêcher de se jetter indiscretement dans les périls de la guerre. Glorieux choix pour celui qui en a reçu l'honneur, puisqu'il avoit été fait par la main d'un si valeureux & si sage Monarque des François.

Et ensuite parlant des actions du Comte de Laval, au même lieu.

C Ofeniche passa avec ses Trouppes, & le Comte de Laval avec lui : les Ennemis se disposent à les attaquer à leur premiere vue : le Comte se dé-

166 MEMOIRES bande pour les aller charger, suivi de ceux de sa Maison & de quelques Volontaires. MAROLLES se jette audevant de cette fougue, l'arrête, lui remontre que la valeur ne consistoit pas à se porter inconsiderément au milieu du péril, ains à ménager sagement fon courage, pour ruiner un Ennemi. A ces paroles, il ajoûte la force, prend la bride du cheval du Comte, même donne de son épée sur la tête du cheval pour l'arrêter. Mais à peine avoit-il achevé ses rémontrances, que la Trouppe de Coleniche va à la charge, alors le Sieur de Laval en liberté de son courage & de ses armes, se poussant à la tête des autres, leur fit voir les actions de sa valeur.

Et plus bas.

Le Comte de Laval voulant être de cette trouppe hazardeuse, pour témoigner davantage sa valeur parmi le péril, il s'étoit armé à la hâte, sans donner le loisir aux siens de lier ses tassettes sur la cuisse. Ainsi il part pour être de cette Course & prie Guitaur de vouloir, aux occasions qui s'offriroient, suivre l'avis du Sieur de Maracolles, auquel l'âge & l'expérience avoient donné le titre honorablede sage & valeureux Capitaine.

## DE MAROLLES. Part. II. 167

De l'Histoire de Matthieu, au premier Livre du second Tome.

M Arivaut , pressé de l'extrême douleur de cette mort, vint aux portes de Paris, & invita Marolles, qui étoit en garde, à tirer un de coup Lance; il l'accepte pour le lendemain, & étant à la porte, accompagné de trois ou quatre de ses Amis, il y trouve un Trompette avec une Lettre de Marivaut, le priant de lui tenir parole, & de n'oublier rien au logis : car tout lui feroit besoin. Marolles répond, qu'il s'enfalloit plus de deux heures que celle de l'afsignation ne fût échue, & que si le Cheval de Marivaut n'étoit bien sanglé il l'abbattroit. Ce combat se fit à la vue de l'Armée du Roi, qui étoit en baraille ; toute la Ville de Paris étoit fur les murailles & hors des Fauxbourgs pour le voir. Les deux Champions furent conduits par leurs Parrains. Marivaut par Chastillon, Marolles par la Chastre. Au même instant: ils partirent de la main, Marolles; donna droit dans l'œil de Marivaut, le fer de la Lance passe tout entier le derriere de la tête, le bois se rompt, le Blesse bronche à terre. Marolles aïant vû le Casque qu'il portoir, re-H vi.

168 MEMOTRES marquant que les grilles de la visiere étoient un peu larges, dit à ses Amis, que sans doute il le tueroit.

Du Livre intitule, Institution du Roi, en l'exercice de monter à Cheval, par Antoine de Pluvinel, son sous-Gouverneur, en la page 154.

L n'y a rien qui ajuste tant le Gen-darme à bien manier sa Lance & en faire tout ce qu'il desire, que les fréquentes Courses de Bague, aiant vû un exemple signalé pour preuver cette vérité, que les ignorans mêmes le fa-chant, n'en fauroient après douter avec raison. Ce que je veux dire à Votre Majesté (Sire) est le combat des Sieurs de Marolles & de Marivaut, qui se sit durant le Siège de Paris, au milieu de l'Armée du seu Roi votre Pere, & de celle de la Ligue. La veille du combat, le Sieur de Marolles aïant vû le Sieur de Marivaut avec un habillement de tête à grille, dit à ceux qui étoient auprès de lui; si demain il se présente devant moi la tête armée de la sorte, assurément il y perdra la vie, se sen-tant tellement sur de son dire par le long usage des Courses de Bagues armé; que le lendemain le Sieur de Marivaut se trouvant avec le même stabillement de tête, il ne manqua pas de lui donner justement au lieu où il avoit dit, le portant par terre roide mort sur la place: Qui est, Sire, pour faire connoître à Votre Majesté, comme quoi l'exercice ordinaire de la Bague, outre ce qu'il est agréable à voir, est nécessaire pour ceux qui se veulent servir d'une Lance.

Le savant Jurisconsulte, Antoine Mornac, en a parlé en cette sorte, dans un Poème héroïque, qu'ilavoit composé sur le sujet des Guerres de la Ligue.

H Os inter strepitus, mox unus ex agmine
Regum

Profilit, est illi Marivalto nobile nomen: Ergone, ait, nos binc miserè sugiemus inulti? Cura Deum Di sunt, nec erit sine vindice crimen.

Ecce mihi conspectus eques juvenatur in agris, Et lascivit equo, nigricat lachrymantibus armis Per caput atque humeros, quà nunc sunt fronte rebelles:

Me velut ista vocant cæsorum insignia Fra-

Faxunde accendit Blæsana volubile regnume-

Quid moror? Exanimis, vitam pertæsus & exspes?

Qua licet horrentes ulciscar Principis umbras; Et tentabo lubens Diti mactare rebellem. Si cado, at illa meas solabitur hora dolores; Quæ me cum domino Cocyti admoverit undis; Exere nunc robur, tu tanto electa labori Lancea & illæsa da cuspide sternere corpus Persusum infanis lachtymis: en ultor amici Principis exorior, si te victrice revertar, Isteque trajectus mento contingit arenam, Inscripta, æternum stabis per templa trophæum.

Talia mœrenti Regum legione minatus Vertitur, & quia tunc mediis abscesserat arvis Fessus eques, vallum nunc huc nunc turbidus illuc

Lustrat equo, insultat, volitat, gressusque superbos

Huc atque huc glomerans campo sese arduns infert,

Et vaga vir summo vestigia pulvere signat: Audebit-ne, inquit, populoso excedere vallo Ille mihi spectatus eques, qui solus in agris Nunc agitabat equum? Liceat confligere tand dem

Per sudum hoc, nostrisque hodie pendentibus

Dixerat; atque moras urbano ex aggere rumpir Ille accitus Eques, qui tristibus acer in armis Lanceâ, equo, galeâ; jam jam quia me petisultro,

## DE MAROLLES. Part. II. 171

Congrediamur, ait, primæ sociata Juventæ
Hæc suit in nostris Turonum collusio campis.
Nevè putes vilem, qui cum decernere serro
Expetis, ortus ego serie Marollus avorum
Nobilium, bellisque suit mea cognira virtus.
Ipse etiam tibi sim Marivallus, Regius insta
Alter Eques, sactis ego Belga superbus avitis
Haud suerim, proprias malo mihi quærere lauros.

Conveniunt hinc inde duces : Patronusutrinque

Bellicus allegitur, qui amborum despicit arma. Mox abit ingentis præceps ea sama duelli: Concurrunt proceres, semper præsagia fantur; Sumpsit ab hac belli specie veneranda vetustas. Regia castra Urbem repetunt, stat densa peragros.

Omnis ubique cohors, & collucentibus armis-Dixeris arrectas acies confligere pugna. Ergo datur fignum, & puris concurrere campis Justi Equites, postquam certis considere metis-Incipiunt, sociasque vomit de natibus iras Cornipes, atque levis prope jam quatit ungula campum,

Torpentes hinc inde animi fine vocibus hærent,

Certamenque anceps avidè exspectatur utrinque.

Sed certo interea Matollus ad æthera vultu;, Aspice me, ô ingens circumlabentis Olympi Conditor, ipse nihil Marivaltia tela laceiso;

### 172 MEMOIRES

Cerne hostilem animum, quanto sese efferat æstu.

Pulvereæ involitans nubi : dudum ecce minatur :

Nunc ades, utque videt potior nos Gallia campo

Commissos Equites pulchro da vulne dextram Supremum in vultus medios desigere ferrum. Sic ille intrepidus, claraque in luce triumphos Cogitat, atque avida spe jam sibi consicit hostem.

Clangor utrinque ferox: metuit patronus utrin-

Ardet adire virum Marivaltus, & emicat ard

Seque fore Entellum minitatur uterque Dareti:
Heu galeam Marivalte cave, passim agmina
clamant

Regia, te ferit hostis attox, tu vertice fixo Laberis, atque tuæ nunc est meta ultima vitæ; Cassidis interior quæ pars tegat ora dehiseit; Lethiseræque tenet metuenda foramina cratis: Fata patrone mone, malus hic te respicit error;

Divide Martigenas tantum ut mutetur hiulca-Buccula, sed serum est, &c.

Il y avoit encore dix ou douze Vers fur ce sujet dans le Manuscrit, qu'il m'a été impossible de lire; mais afin d'en rendre l'intelligence facile à tout pe MAROLLES. Part. II. 173 te monde: voici comme j'en ai fait la Traduction, fans m'attacher trop rigoureusement à la lettre, parcequ'elle n'auroit pas été supportable.

Traduction des Vers d'Antoine de Mornac, décrivant le Combat de Messieurs de Marolles & de Marivaut, en l'année 1589.

PEndant les troubles de France, on vit paroître un Guerrier de l'Armée roïale, il s'appelloit Marivaut, qui est un nom illustre. Serons-nous donc, dit-il, contraints de nous retirer d'ici sans nous vanger? Les Rois sont en la garde de Dieu, & il n'y a point de crime à leur égard, qui demeure impuni. Je vois dans cette Plaine un Chevalier sous des armes noires, qui fait passer des carrieres à son Cheval. Les panaches, qu'il porte au-dessus de l'armet, sont de la couleur du front des Peuples révoltés. Ces Enfeignes des deux Freres qui furent tués, quand la conjuration de Blois fut découverre, m'invitent, si je ne me trompe, à m'approcher de lui. Qu'est-ce qui m'arrête, pressé comme je suis de deuil & d'ennui? Pour vanger l'assassinat d'un grand Roi, j'essairai volontiers d'im-

MEMOIRES moler fur son Tombeau une Victime rebelle. Si je demeure dans le Combat, ma mort sera une grande consolation à ma douleur, parcequ'elle me rejoindra bientôt à mon Maître. C'est ici, ô ma Lance, qu'il faut acquérir de la gloire. Je t'ai choisse exprès pour faire quelque noble exploit; sois moi sidele en cette occasion. Me voici sur les rangs pour combattre les Ennemis du grand Prince qui m'honoroit de fes faveurs. Si par ton moien je ga-gne la Victoire, & si je renverse celuici pat terre, l'aïant percé de part-en-part, tu seras consacrée dans un Temple pour un éternel trophée de ma Victoire. Disant ces paroles, il tour-ne vers l'Armée qui étoit en deuil, & parceque le Chevalier qu'il avoit vû, s'étoit retiré, il en prend de l'a-vantage, en fait même des railleries, courant çà & là, paroît dans le Champ au-dessus de tous les autres, & marque sur la poussiere ses traces incertaines. Qu'est devenu le Brave, dit-il, que je voiois n'aguere dans la Plaine ? N'oseroit-il sortir du rempart qui renferme tant de gens? Je voudrois aujourd'hui donner un coup de Lance. Il parla ainsi, lorsque le Chevalier aux armes noires sortit brusquement

DE MAROLLES. Part. II. 175 de la tranchée : & tenant sa Lance haute, avec le Casque en tête : puisque c'est à moi à qui vous en voulez, dit-il, je ferai ravi d'éprouver votre valeur, & je n'y aurai point de répugnance, puisque ce sont les premiers exercices de ma jeunesse. La Touraine d'où je suis, & le sang qui coule dans mes veines, m'en ont inspiré le courage: Je m'appelle Marolles, defcendu d'une Famille assez noble pour avoir soin de conserver quelque réputation qui est due à la valeur de mes Peres, & je pense en avoir un peu acquis dans les occasions. Vous faurez aussi, lui répartit l'autre, que je m'appelle Marivaut; mais que je ne cherche point de gloire dans les actions de mes Ancêtres, qui font honneur à la Picardie, & que je serois marri de me parer d'autres lauriers que de ceux que j'ai cueillis.

Les Chefs de part & d'autre assemblent donc leurs Trouppes : on choisit des Parrains pour la sureré du Camp : & tout aussi-tôt la Renommée porte la nouvelle du grand Duel qui se doit faire. Les Officiers de l'Armée entiennent des conférences : on en parle avec des conjectures diverses : l'Antiquité se renouvelle dans cette sorte

de Combat. Les Trouppes roiales s'avancent du côté de la Ville; toute l'Armée se met en campagne; & on diroit que les Escadrons qui étincellent sous les armes, sont prêts à se choquer. Enfin on donna le signal, & les Chevaliers aïant pris autant de champ qu'il en falloit pour fournir leur carriere, coururent l'un contre l'autre, & leurs Chevaux animés, pousserent de leurs narines le couroux dont ils étoient remplis, & de leurs jambes roides ils firent retentir le terrain. Chacun sans parler étoit attentif, de l'un & de l'autre côté, & l'on observe le Combat douteux.

Mais Marolles élevant ses yeux au Ciel avec une grande confiance: détournez sur moi vos regards, dit-il, ô grand Dieu, qui avez fait toutes choses. Je ne provoque point les Adversaires. Voïez de quelle ardeur s'al lume l'audace ennemie, & comme le poussière s'éleve autour de lui, nouaïant long-tems menacés de ses gestes & de sa voix. Assistez-moi à la vue de toute la France? Octroïez-moi, pour votre gloire, que je le frappe dans la visiere, & que je le renverse par une noble blessure.

C'étoit ainsi que d'un courage in-

DE MAROLLES. Part. II. 177 trépide il se promettoit la victoire, & que l'espérance qu'il avoit conçue, l'assuroit de surmonter son Ennemi. Les Trompettes firent grand bruit. Les Parrains en eurent de l'effroi. On eût dit que Marivaut brûloit d'imparience de joindre son Adversaire : & chacun en faisant éclater ses armes, esfaïoit de se rendre redoutable. Ha! Marivaut, prenez garde à votre habillement de tête, s'ecrierent les Trouppes roïales; le fier Ligueur vous attaque de ce côté-là : vous tombez de la felle, où vous étiez si ferme, & c'est fair de vous. Votre visiere s'ouvre, & le fer la transperce d'une atteinte mortelle. Châtillon, qui êtes son Parrain, avertissez-le du coup funeste, il y va peut-être de votre faute. Séparez les Combattans, pour essaier de lui donner un autre armet, parce que le sien est faussé; mais il est trop tard, & il n'est plus tems de s'en repentir : la Lance de Marolles lui a donné dans l'œil, & s'est enfoncée jusqu'au derriere de la tête. De ce coup, Marivaut tombe à terre, laissant ses dépouilles à fon glorieux Vainqueur.

Eloge pour feu M. de Marolles, composée par le Seigneur Thomas Ricchiardi.

ULCHERRIMA Turonensis Galliarum Provincia inter nobiles Familias præclaram unam à quadringentis annis exaltat, quæ fortes illustresque Viros, bello paceque, summâ suorum Regum admiratione, produxit; hoc avo præ ceteris excellentissimum Claudium MAROLLUM, præstanti corporis forma, animique dotibus felicissimum, protulit. Hic à teneris unquiculis Majorum exempla æmulatus Solam virtutis viam satius peragere ducit, armaque tractare & bellicam gloriam suspirans brevi cozvos omnes superavit. Miles strenuissimus, Dux sapientissimus inter mortales evafir. Qui novum è Cœlo Gradivum descendisse credebant, non aberrarunt quidem; nam in flore Juventæ bellicosissimum superbissimumque MARIVONEM, totà spectante armatà Gallia, singulari equestri certamine, sicuti promiserat, unica lancea confodit, ac opima reportavit spolia ab inimicis usque memorabili glorià nullo ævo interitura commendatus. Hxc circumduxit illum, Europæque tanquam Miraculum ostendit, ubi plurima digna se facinora pro Regibus, pro Patria, pro Christo egit, cujus semper fidissimus proprio sanguine nomen defendit. Nobilissimam duxit Uxorem Agatam Castillionam qua Filios illi prastan-

DE MAROLLES. Part. II. 179 tissimos, Filias honestissimas genuit, diu secum sanctissime vixit, domi non minori prudentia clarus, quam foris belli præstantia eximius. Magni Reges illius utebantur consilio, virtute; ac in deliciis consuetudinem ejus habebant, quem Senem ingenuis moribus vigoreque vivido præditum, Martem togatum, vel Jovem armatum, credentes, illustrium Principum Rectorem, cathaphractorum Equitum Ducem, & varix Militix Ductorem elegerunt. Virtus Comes illi sempet suit; Fortuna deseruit, tanti Viri arbitrata haud posse æquare merita; ipseque forti animo iniquas vices sustinuit, ratus in terris nullum virtutis præmium reperiri. Hinc sprevit divitias & vanum mundi favorem; sed illum jam pene septuagenarium invida Mors extinxit, in hoc uno Homine credens inesse Mortalium salurem, honorem, gloriam.

Obiit die 84 mensis Decembris , anno Domini 1633.

# EPITAPHIUM.

#### D. O. M.

Urp ploras Viator? invides gloriæ Viri sepulti. Corpus hie jacet magnæ illius animæ qui fortissimus Gallorum bellicosissimum ac superbissimum Marivonem coram omni armata Gallia singulari certamine occidit. Marollus sub hoe saxo dormit, nobilissimus Turonea.

#### 180 MEMOIRES

fis Eques qui pene ab incunabulis arma tractavit; Europæque notissimus suit ob præclaras animi, corporisque dotes quæ suturis mortalibus quoque admirationi erunt. Placuit Regibus, Principibus, æqualibus: tandem sicuti piissimus vixit, sanctissimus inter Filiorum amplexus, qui soli tanto Patre digni existimantur, septuagenarius occubuit. Vale: solum communem vicem lacrymare.

Fin de la seconde Partie.





# ADDITIONS

#### AUX DEUX PREMIERES PARTIES

DE MES MÉMOIRES,

Où sont compris les Eloges de plusieurs Personnes illustres, que j'ai connues.

E destine ce Chapitre pour faire quelques observations sur les deux premieres parties de mes Mémoires que j'ai donnés au Public.

Dans la Pag. 16, I. Part. j'ai parlé de Claude de Rochefort, Baron de Luçai, depuis Beau-frere de M. le Marquis de Pienne, Gouverneur de Pignerol. J'ajoute ce qui fuit: il tire son origine d'une Maison illustre de Bourgogne, dont étoient Guy & Guillaume de Rochesort (1), Chanceliers de France

Rochefort.

(1) Il falloit dire Guillaume & Gui de Rochefort. Guillaume fur Chancelier en 1483, & mourut en 1492. Gui fut créé Chancelier en 1497, après Robert de Brigonnet, &

mourut en 1507, le 15 de Janv. Voy. son Epitaphe, & celle de Marie de Chambellan, sa Femme, dans le Veïage littéraire de Dom Martenne, T. I, p. 199, jusqu'à 205.

Tome II.

l'un après l'autre. René de Rochefort, Seigneur de la Croisette, Chevalier des Ordres du Roi, étoit son grand Oncle, comme il étoit Aïeul maternel d'Anne de Brouilli son Epouse (2), dont il a des Enfans qui promettent beaucoup.

M. le Maréchal de Grandmont. Dans la page 85, où j'ai nommé M. le Comte de Guische, je devois avoir ajouté, depuis Duc de Grandmont, Gouverneur de Bearn & Maréchal de France, par la considération de son mérire, dès le tems du feu Roi, joignant l'esprit & la valeur à une naissance illustre, qui tire son extraction des Rois de Navarre & des Comres de Bigorre. Je l'ai connu dès sa premiere jeunesse, avec M. le Comte de Louvigni son Frere, donnant de si grandes espérances de ce qu'il devoit être un jour, & de la haute réputation qu'il s'est depuis acquise. Il me sem-ble qu'il me faisoit l'honneur de m'aimer un peu; & je n'avois point de plus grande joie que de le voir souvent, beaucoup plus pour l'amour de lui-même, que pour l'affection toute particuliere que je portois à M. l'Abbé

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire, Eponse de Charles Marquis de de Claude de Rochesort. Anne de Brouilli étoit Fille Renée de Rochesort.

de Crosilles qui demeuroit chez lui. M. le Comte de Louvigni son Frere étoit, comme lui, l'un des Gentilhommes de France le mieux sait, agréable dans la conversation; & quoiqu'il eût beaucoup d'esprit, si est-ce qu'il n'avoit pas tant de soin de le cultiver par l'étude, que M. le Maréchal en eut de perfectionner & de polir le sien de fort bonne heure; de sorte que je l'ai toujours vu considérer comme l'un des plus grands Sujets de la Cour; & tout le monde sait l'estime particuliere qu'en a fait depuis M. le Cardinal de Richelieu, le plus grand perfonnage de son siecle.

Dans la page 100, où j'ai marqué la mort de M. le Duc de Rethelois en l'année 1622, je pouvois aussi remarquer la mort de M. le Duc de Fron-Duc de Fronfac, Fils unique de M. le Comte de sac. S. Paul, Oncle de M. de Longueville, Cousin-germain de M. le Duc de Rethelois. Ce Prince, agréable de visage, & d'assez belle taille, quoiqu'il avoit quelque disposition à devenir gros, tenoit beaucoup moins de M. le Comte de S. Paul son Pere, que de Madame sa Mere, Anne de Caumont, qui étoit brune, & sut tué en la dix-huitieme année de son âge

ii

dans une attaque qui fut faite à Montpellier, le deuxieme jour de Septembre 1622, laissant un regret extrême de foi pour la grande espérance qu'il donnoit de sa vertu naissante, après s'être signalé contre des Rebelles dans l'Isle de Ré en Poitou.

Comte d'A-

La même année mourut à Pésenas. d'une maladie causée par les fatigues de l'Armée, François de Valois, Comte d'Alais, Colonel de la Cavalerie légere de France, six mois après avoir épousé Louise Henriette de la Chastre, Fille de M. le Maréchal de la Chastre. Ce jeune Prince, le troisieme des Enfans de M. le Duc d'Angoulême, étoit d'une beauté rare, d'un air agréable & d'une mine avantageuse; mais; pour en dire la vérité, il étoit inférieur pour l'esprit à M. son Frere Louis de Valois, qui ne lui ressembloit point du tout, & qui pour lors portoit la foutane, à cause de l'Evêché d'Agde, qu'il résigna depuis (3) à M. de Portes (4), Oncle de Madame la Princeffe.

Comte de

(3) Il avoit été nommé (4) Balthafar de Budos, à l'Evêché d'Agde, en de la Famille des Marquis

M. le Comte de Crussol, qui de-

1612. Il résigna en 1622, de Portes.

DE MAROLLES. 185 puis épousa la veuve de M. le Comte d'Alais, étoit alors un jeune Seigneur que sa naissance illustre rendoit moins considérable parmi ces Princes, que la douceur de ses inclinations & les graces de sa personne, qui attiroient sur \* lui l'admiration de tout le monde, & principalement des Dames, qui s'étonnoient de sa beauté merveilleuse; & je me fouviens que la vieille Mademoiselle de Vitri, Tante de M. le Maréchal de Vitri & de M. le Maréchal de l'Hôpital, qui venoit fouvent à l'Hôtel de Nevers, parcequ'elle étoit fort amie de cette Maison, disoit, en considérant une si excellente physionomie qu'elle y rencontroit plusieurs fois, que c'étoit une grande bévue à la Nature d'avoir mis sur le visage d'un Garçon ce qui eût été beaucoup mieux sur celui d'une Fille; & faisoit connoître en difant cela, qu'elle vouloit parler d'une Personne de grande condition, qui manquoit, à son avis, de ce que celui-ci avoit de trop. Le tems a changé routes ces choses; mais en récompense il a mis dans l'ame de ce Seigneur l'éclat des vertus & de la valeur, mille fois plus considérable que la beauté du corps.

M. le Marquis de Prâlain, Fils aîné M. de Prâ-

de M. le Maréchal de Prâlain, est mort depuis, aiant eu des Charges considérables dans l'Armée (5). Il étoit aussi dès-lors d'un esprit agréable & délié, d'une taille médiocre, & pour le visage, le vrai portrait de Madame du Plessis Guénégaud sa Sœur. S'il eût vêcu plus long-tems, les qualités de M. son Pere ne lui pouvoient manquer; mais il a laissé un Frere que le bruit de la Renommée m'apprend qu'il est digne de tous les honneurs qui se peuvent promettre à une personne de sa condition.

M. de Grançai, M. le Maréchal de Grançai (6), Petit-fils de M. le Maréchal de Fervaques Guillaume de Hautemer (7), à caufe de Madame fa Mere Anne de Hautemer, Sœur de Madame de Prie & de Madame de la Ferté-Imbaut, portoit alors le nom de Medavi, aîné de deux Freres, dont l'un étoit Chevalier, & l'autre qui étoit Abbé de Cormeil en Normandie, est à-présent

<sup>(1)</sup> Roger de Choiseul, Marquis de Prâlain, tué à la bataille de la Marphée, près de Sedan, le 6 Juiller 1641. Voïez la Généalogie de Choiseul, dans le Supplément de Moréri de 1735.

<sup>(6)</sup> Jacques Rouxel, Comte de Grançai, fait Maréchal de France en 1651, mort en 1680. (7) Maréchal de France, en 1596, mort en 1613.

Evêque de Séez (8). Il s'est signalé depuis en plusieurs occasions importantes, pour lesquelles il su créé Maréchal de France, & a tenu le Gouvernement de Gravelines, tandis que cette Place a été dans l'obéissance du Roi.

Dans la même page. Entre les Cousins germains de M. le Duc de Rethelois, qui prirent le deuil de sa mort, mais qui le porterent bien davantage dans le cœur, furent M. le Duc d'Onane, de l'illustre Famille des Sforces, Fils de René de Loraine, Duchesse d'Onane, Sœur de Madame Ducd'Onane. de Nevers; M. le Comte de Carces c. dicarces. de Provence, Neveu de M. du Maine & de Madame de Nevers, à cause de Madame la Comtesse de Carces leur Sœur de Mere, Fille d'Henrie de Savoie, Duchesse de Mayenne, du premier lit; Messieurs les Comte de Suse suse. Tava-& Marquis de Tavanes & de Lavar-nes. din, Parens & Alliés au même degré & du même côté.

Dans la page 109, I. Part. en parlant du fecond Duc de Rethelois, qui depuis fut Prince de Mantoue d'au-

<sup>(8)</sup> ll a été depuis Ar- Janvier 1691, âgé de 86 chevêque de Rouen, en ans. 4671, & est mort le 29

Beaumain DIĆ.

jourd'hui, il falloit marquer, entre ceux qu'il honoroit principalement de fon estime & de son amitié, M. de M. de S.Ger- S. Germain Beaupré, qui étoit tout-àfait dans sa confidence: & certes, comme il avoit parfaitement l'humeut enjouée, & de la grace dans toutes ses actions, il eût été bien mal aisé dèslors de le connoître, & de ne le pas fort estimer. Il a conservé toujours depuis le souvenir de ce tems-là, & me l'a dit quelquefois, parlant de ce Prince avec toutes les tendresses qui se peuvent imaginer. M. de S. Germain est d'une Maison illustre, sur les frontieres du Limousin, Frere aîné de M. le Maréchal de Foucaud (9), defcendu d'un autre Maréchal de France. du même nom fous le regne de Charles VII. Le Feron le nomme Jean Foucault (10).

M. de Bouteville.

Je pouvois marquer dans la page 150, I. Part. M. de Bouteville, de la Maison de Montmorenci, dans le peu d'années qu'il a vécu, pour n'avoir donné que trop de marques de sa va-

M. le Président Henault ne l'a point mis dans sa Liste; il n'est point non plus dans celle qui se lit dans le Dictionnaire de Moreri de 1732.

<sup>(9)</sup> Louis Foucaul, Comte de Daughon, mort en 1659.

<sup>(10)</sup> Le Feron, au fol. 15 , dit qu'il étoit Maréchal de France en 1432;

DE MAROLLES. 189 leur dans les combats singuliers, bien qu'il fût l'un des hommes de France le moins querelleur & le plus doux, mais aussi le moins endurant, périt malheureusement avec le Comte des Chapelles (11), si cela se peut dire, après avoir acquis tant de réputation de valeur, & s'être résolu avec tant de générosité à la mort, dont la grandeur de sa naissance, de son courage & de ses Alliances ne le purent non plus garantir que le Chef de sa Maison, qui finit ses jours quelques tems auparavant de la même forte, pour avoir été si infortuné que de faire soulevet quelques Trouppes en Languedoc contre le fervice du Roi. Tant y a que M. de Bouteville, qui avoit tué le Comte de Vaillac (12), de qui la vaillance & la mine étoient si redoutables, & qui s'étoit battu plusieurs fois par pur divertissement, pour éprouver le cœur des plus braves, ou

(12) Louis de Gourdon, Marquis de Vaillac. Dans le Moreti de 1732, Atticle Gourdon, on dit que Louis fut tué en duel par le Marquis de Canillac; & à l'Article Montmorenci, Branche de Bouteville, on dit que ce fut le Comte de Thorigni, que tua Made Bouteville.

<sup>(11)</sup> François de Rofmadec, Comte des Chapelles. Celui-ci & Franç, de Montmorenci, Comte de Luxe, Seigneur de Bouteville, eurent la tête tranchée à Paris le 21 Juin 1617.

190 MEMOIRES

pour d'autres sujets de peu d'importance, plutôt pour avoir la gloire de vaincre que pour se vanger, ou pour le plaisir de tuer, (car il ne resusoit jamais de quartier à celui qui lui rendoit les armes) acheva ses jours dans la vigueur de sa jeunesse, laissant un Fils héritier de son courage & de son nom, & deux Filles de beauté & de vertu rares, Madame de Vasançai & Madame de Châtillon.

M de Chalais.

M. de Chalais, autre illustre Malheureux, de qui la jeunesse avoit été si galante, élevé à la Cour auprès du Roi qui l'avoit reçu dans ses plaisirs, étant l'un des pius adroits Gentilshommes du Roïaume, mais qui ne sut pas demeurer dans la retenue, à quoi la confiance qu'on avoit prise en lui le devoit obliger, eut querelle avec le Comte de Pontgibaut, Frere puîné de M. le Comte du Lude, l'un des plus beaux & des plus accomplis Seigneurs de la Cour, & le tua dans une rencontre funeste à Paris, en descendant de carrosse devant la Croix de la rue des petits Champs, où sa belle tête, admirée de tant de personnes, se vit en un moment trempée dans son fang & dans la boue; & le jeune Gentilhomme perdit tout d'un coup ses

€. de Pontsibaud. grandes espérances & la gloire qu'il pensoit avoir acquise d'être l'un des plus heureux & des plus braves de la Cour; car bien que la mort ne soit pas toujours honteuse, si est-ce qu'elle ne laisse pas d'esfacer dans de pareilles rencontres le lustre de beaucoup de vertus.

Dans la page 158, I. Part. où j'ai c. de Mon-parlé de M. le Comte de Montre-trefor. for (13), qui s'étoit attaché par une Charge auprès de Monseigneur le Duc d'Orléans, qui l'y avoit engagé par l'eftime qu'il faisoit de son esprit & de son courage. Il suivit ce grand Prince dans tous les mouvemens de sa fortune assez agitée; & s'en étant retiré quelques années après, il a depuis fair. choix d'une autre forte de profession, aïant reçu des Bénéfices de la Cour, qui l'a consideré & qui le considere encore comme une personne de mérite rare. Il est Frere puiné de M. le Marquis de Bourdeilles (14), & doit sa naissance à feu Messire Henri de Bourdeilles, Sénéchal & Gouverneur de Périgord, Chevalier des deux Ordres du Roi (15), & à l'une des plus hon-

<sup>(13)</sup> Claude de BourdeilLes. (15) Mort le 14. Mats
(14) François Sicaire, 1641.

MEMOIRES nêtes & des plus vertueuses Dames de son siécle, Magdelaine de la Chastre, Fille de Gaspard de la Chastre, Sei-gneur de Nancé, & de Gabrielle de Bastarnai, qui est d'une Maison originaire de Dauphiné, fondue en celle de Montresor, depuis le regne de Louis XI.

thune.

Dans la même page, je pouvois dire, M. de Be- au sujet de feu M. de Bethune (16), Chevalier des Ordres du Roi, & l'un des Seigneurs de son tems le plus adroit, le plus sage & le mieux fair, qu'il avoit une grace nompareille dans toutes ses actions; que la douceur de son entretien charmoit tout le monde; que pour moi je ne me lassois jamais de l'écouter & d'être auprès de lui, parcequ'il disoit toujours de bonnes choses; & que ses grands emplois & son bel esprit lui avoient acquis une connoissance parfaite de tous les intérêts des Princes, chez qui les Rois l'avoient arrêté plusieurs années de sa belle vie, dans les plus importantes négociations, auxquelles a fuccédé depuis en Italie M. le Maréchal d'Estrées fon Gendre (17), dont il s'est égale-

M le Maréchal d'Estrée.

> (16) Philippe de Béthune, Baron, puis Comte de Selles, en Berri, & de Charost , &c. mort en

1649, âgé de SS ans. (17) François Annibal, Duc d'Estrée, Pair & Maréchal de France.

ment acquité avec beaucoup de gloire, aïant d'ailleurs fignalé fon courage & fa valeur en cent occasions considérables; & l'un & l'autre ont laissé des Enfans dignes de leur haute réputation.

Dans la même page sur la fin, où j'ai'dir quelque chose de M. le Comte (18) de S. Aignan, François de S. Aignan. Beauvilliers, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Fils d'Honorat de Beauvilliers, Comte de S. Aignan, Lieutenant colonel de la Cavalerie légere, & Petit fils de M. le Maréchal de Montigni (19) du côté de sa Mere; si je ne m'y fusse point un peu trop pressé, j'y aurois pu remarquer la considération que le Roi fair de son esprit, de son courage & de toutes ses grandes qualités; & je n'y aurois peut-être pas oublié qu'il hérire le nom qu'il porte par droit de succession; dans la vingt - deuxieme génération, depuis Geofroy I, Seigneur de Donzy & de Cône sur Loir, en 1050 (il y a plus de six cens ans) par huit Familles différentes, entées les unes

<sup>(18)</sup> Depuis Duc. Il étoit de l'Académie françoise. V. fon Éloge dans la coninuation de l'Histoire de

cette Académie. (19) François de la Grange, Seigneur de Montigni,

194 MEMOIRES dans les autres, à savoir celles de Donzy & de Nevers, de Courtenai-France, de Chastillon, de Bourbon ancien, de Bourgogne ancienne, de Châlons, de Hu!son & de Beauvilliers; cette derniere connue entre les illustres de France, depuis Odin de Beauvilliers, Fils de Burle de Beauvilliers, vaillant Chevalier, dès le tems de Philippe Auguste, & alliée dans plusieurs Maisons considérables, comme je le justifiai dernierement sur divers Mémoires, à la recommandation du valeureux & favant Gentilhomme Séraphin M. de Mar- le Bossu, Chevalier Seigneur de Marfay en Touraine, & Gouverneur de

fay.

Gien.

Dans la page 159, on peut ajouter après la ligne 16. Il y a peu de Gentilshommes en France, de qui l'excellente éducation ait été mieux secondée par un beau naturel qu'elle l'a été en la personne de M. le Marquis de

vault.

M. de Her- d'Hervault, qui transmet à Messieurs ses Enfans les mêmes soins que M. son Pere a voulu prendre de lui pendant sa jeunesse : & je ne fais point de doute que ce ne soit avec un égal bonheur, tant ils sont bien nés, & dignes de sortir de Parens généreux de l'un & de l'autre côté. DE MAROLLES. 195

Au même lieu, où j'ai affecté de dire les noms de quelques Illustres de la Province d'où je suis, je n'y ai pas oublié feu M. de Valançai, Messire Jacques d'Estampes, Chevalier des lençai. deux Ordres du Roi, (20) non-seulement digne des grands Emplois qu'il avoit eus, mais des Charges les plus considérables de l'Etat, joignant un grand cœur à une vivacité d'esprit merveilleuse, qui sont des qualités assez familieres à ceux de cette Maison, où nous avons vu exceller en même tems cinq Freres de conditions différentes, (21) dont il n'y en a plus qu'un seul de vivant, qui est si considérable dans la Robbe. Mais de deux illustres rejettons qui restent de la rige de l'Aîné, (il y en a un qui se contente de la gloire qu'il s'est acquise Bailli de Va-dans le célibat ) (22) le premier, allié dans la Maison de Montmorenci, promet une glorieuse & nombreuse posterité.

C'est M. 1:

(20) Mort le 21 Novembre 1639.

(21) Fils de Jean d'Estampes, favoir, 1. Jacques, dont on vient de parler. 2. Leoner , Evêque de Chaitres, puis Archevêque de Reims. 3. Louis, Marquis d'Estiau, tué de-Vant Mastrickt. 4. Achilles, dit le Cardinal de Valençai. Jean, Conseiller au Parlement, Maître des Requêtes, Président au grand Conseil, mort le 4. Février 1671.

(22) Henri, Chevalier de Malthe, Grand'Croix & Bailli de son Ordre.

Dans la page 160, j'ai parlé assez amplement de feu M. le Vicomte de Brigueil, & de feu M. son Fils, Aïeul M d'Hu- & Pere de M. d'Humieres, allié dans

M d'Hu-

Paumi.

& Pere de M. d'Humieres, allié dans la Maison de la Chastre, aïant plusieurs Freres qui soutiendront bien avec lui la gloire de son nom. Et à la page suiv. j'ai parlé des Vicomtes de Paumi du surnom de Voyer, ou de le Voyer. Surquoi l'on peut remarquer

page suiv. j'ai parlé des Vicomtes de Paumi du surnom de Voyer, ou de le Voyer. Surquoi l'on peut remarquer que les deux sont également honorables, que les Anciens disoient le Voyer, & ceux d'à-présent écrivent de Voyer.

D de la Roc..efoncaud.

M. le Duc de la Rochefoucaud, Petit-neveu du Cardinal de son nom, étoit l'un des plus parfaits Courtisans de son tems. La valeur de ses Ancêtres lui étoit héréditaire: & ses services mirent dans sa maison le titre de Duché, dont jouit à présent M. le Duc de la Rochesoucaud son Fils aîné, (23) qui joint la valeur guerriere à un esprit parsaitement éclairé.

Fons.

Dans la page 162, où j'ai nommé M. de Pons, du nom d'Argi, d'une ancienne Maison de Touraine, j'ai cru parler de lui avec éloge, quand je l'ai consideré comme un Gentilhomme de beaucoup d'esprit, qui n'a pas

<sup>(23)</sup> François, Duc de de Matsillac, &c. mort se la Rechesoucault, Prince 17 Mars 1080.

DE MAROLLES. 197 seulement conservé les biens qu'il a eus d'un Pere très sage, mais qui par sa prudence, s'est rendu soigneux d'en acquérir d'autres, pour accroître les espérances de plusieurs Neveux, de ses Sœurs, tous Gentilshommes bien faits: & certes, il y a de la gloire à ne dissiper point les biens qu'on rient d'un Pere sage & vertueux, comme étoir le sien; mais elle est encore beaucoup plus grande, quand par sa prudence, avec plusieurs autres excellentes qualités, on les augmente, sans faire tort à personne, pour les desseins que j'ai remarqués.

Dans la page 163, vers la fin, on pouvoit adjouter, Gilbert de Préaux Chevalier, Chambellan, & Gou- M. de Préaus verneur de la Personne du Roi, & Gouverneur de Ham, sur les frontieres de Picardie. Ce Gentilhomme, qui parloit agréablement de toutes choses, & qui avoit beaucoup d'esprit, a laissé plusieurs Enfans de Charlotte de Lavardin sa seconde Femme, & entr'autres, Claude de Préaux son Fils aîné, Chef de sa Maison, l'une des anciennes de la Province de Touraine, connue depuis plus de trois cens ans, laquelle s'est parragée avec les Branches de Lavardin, de Beauvais, de

198 MEMOIRES Riz & d'Antigui, dont la quatrieme, alliée dans la Maison de Bridieu, vient de tomber en quenouille, par la mort de deux jeunes Gentilshommes portant les armes pour le service du Roi, commandant une Compagnie de Gendarmes de M. le Duc de Guise, & la derniere alliée dans la Maison de Thienne, originaire de Vicence, & depuis en celle du Mée de Menou, subsiste encore à-présent, avec l'espérance d'une nombreuse posterité.

Dans la 165, après la seconde ligne, M. de Justac. mettons-y encore : le surnom de Justac, qui fert aujourd'hui de titre à Claude de Jussac, Chevalier Gouverneur de la Tour du Havre, l'une des personnes du monde que j'honore le plus, parcequ'il n'a pas moins de courroisse & de générolité que d'esprit & de cœur, se communique à plusieurs Branches considérables d'une Famille illustre, originaire de Guienne, dont celle de M. le Marquis d'Ambleville, alliée de la Maison de Bourdeilles, est très confidérable : & Messieurs de la Moriniere en Touraine en font une tige depuis cent cinquante ans, que Jean de Jussac, Chevalier, premier Ecuïer de l'Ecurie du Roi, Seigneur de S. Marfault, & d'Argenton, dit

DE MAROLLES. 199 Ecuïer Marrafin, épousa Jeanne de trunes, Dame de la Moriniere & de soncorp, Fille de Messire Jean de Frunes, Seigneur de Maillé. M. des hamps, d'Entraigues & de Beaufort, it Chef d'une autre Branche, & M. e la Foleine Chef d'une troisieme, es deux dernieres divifées de celle de n Moriniere, dont Messire René de ussac, Chevalier Seigneur de la Moiniere & de l'Etang, est maintenant e Chef, aïant un Fils appellé comme ni , de Françoise de Dampierre sa remiere Femme.

Dans la page 184, Partie I. M. le Comte de Fiesque, d'une grande Fa- M. le C. de mille originaire de Genes, qui a don-Fiesque. né deux Papes à l'Eglise & plus de vingt Cardinaux, ausli bien que des Capitaines fameux, s'est trouvé emparrassé dans quelques affaires épineules qui l'ont éloigné non-seulement de la Cour, mais du Roïaume, où il étoit capable de rendre des services considérables. Il avoit un Frere Abbé fort honnête homme, qui n'a pas survécu long-tems Madame la Comtesse de Fiesque sa Mere, Sœur du Comte de Tillieres, l'une des plus modestes & des plus vertueuses Dames de son tems.

Dans la page 206, Partie I. si lieu me l'eût permis, j'aurois dit ve lontiers quelque chose des excellent qualités qui ont acquis tant d'estim M.d'Obasine. à Messire Roger de Buade, Abbé d'C basine, au lieu de l'avoir nommé sin plement sans éloge, comme j'ai fai Ce Gentilhomme d'un jugement ex quis & d'une probité rare, s'étar attaché particuliérement avec M. l Comte de Montresor, son intime Ami dans les intérêts de son Altesse Roïale en un tems où la Cour ne lui étoi pas favorable, sa fortune fut beaucoup traversée: mais il la surmonta, par soi adresse & par une patience incroia bles, & sur le point que sa vertu s'et alloit être couronnée, il tomba mala de d'une fievre lente, qui lui dura plus de six mois; & le 21° jour de Juin de l'année 1645, je le vis mourir, après une longue agonie, assisté de M. l'Abbé de S. Germain de Morgues, (24) chez M. de Mommort, qui avoir épousé Henriette Marie de Buade sa Niece, & qui le sit inhumer

honorablement dans fa Chapelle de

(14) Matthieu de Morgues, Sieur de S. Germain, Aumônier de la Reine Mere, mort fort âgé, en 1670. Il est Auteur d'un

grand nombre d'Ecrits, fur - tout concernant les Affaires de France, de son tems.

DE MAROLLES. 201 Nicolas des Champs, où ce généux Personnage a mis encore depuis u le corps du célebre Pierre Gassen-, qui mourut au même lieu, en. innée 1655, comme je l'ai remarié autre part. M. l'Abbé d'Obasine, oit Fils de Messire Antoine de Bua-, Seigneur de Frontenac, Cheva- M. de Froner'des Ordres du Roi & son premier tenac. laître d'Hôtel, & de Jeanne Seconit, Fille de Jean de Secondat, & de conor de Breigneux : & Antoine de nade Seigneur de Frontenac, origiure d'une Maison illustre en Guiene, Fils de Geofroy de Buade, & Anne de Carbonniere, eut plusieurs nfans de sa Femme, outre M. l'Abé d'Obasine, & entr'autres Henri Buade, Chevalier Baron de Palau en Touraine & Mestre de Camp 1 Régiment de Navarre, qui de son pouse Anne Phelippeaux, Sœur de lessieurs d'Herbaud & de la Vrillie-, & de Mesdames les Marquises Uxel & d'Humieres, a laissé Messi-Louis de Buade, Comte de Fronnac & de Palluau, de qui l'esprit la valeur sont également recomandables, s'étant signalé, aussi-bien ae ses Peres, en plusieurs occasions, ont il portera des marques d'honneur

touete sa vie, par les blessures qu'il y a reçues dans le service du Roi. Et de plusieurs Sœurs qu'il a eues, Anne & Henriette Marie de Buade, mariées en des Maisons puissantes, lui donnent les Alliances illustres de M. de S. Luc & de M. de Mommort.

Page 217, I. Part. M. de Chabot,

dont la Famille & le nom sont assez

Chabot.

connus, étoit l'un des Braves de la Cour, d'une mine agréable & avantageuse, qui depuis fut préferé à beaucoup d'autres pour épouser Mademoiselle de Rohan, riche & puissante héritiere de l'une des plus grandes Maisons du Roïaume, alliée des Couronnes, qui lui porta le Duché de Rohan, bien qu'elle fût de Religion dissérente. Mais sa vie n'a pas été de longue durée, & il a laissé en mourant, de son illustre Epouse, des Enfans qui sont parfaitement bien nés.

Rohan.

Mauleyrier.

M. d. Maulevrier (26), Fils de M. de Breves, qui avoit éré Ambassa-

(25) Côme, Marquis de Maulevrier, fecond Fils de François Savary, Seigneur de Bréves, Marquis de Maulevrier, Baron de Semur & Artais, &c. &c d'Anne de Thou. M. l'Abbé d'Artigny a donné, dans le Tom. IV de ses Mémoires de Littérature, 1°. un Mémoire historique, fort curieux, sur M. de Bréves; 2°. Un Discours de M. de Bréves, du Procédé qui sut tenu, lorsqu'il remit, entre les mains, du Rei, la Personne de M. le Duc d'Anjon, Oc.

DE MAROLLES. 203 deur à Constantinople, & depuis premier Gouverneur de la Personne de Monseigneur le Duc d'Orléans, se peut dire l'un des plus adroits & plus vermeux Gentilshommes de France. Il se connoît en toutes les belles choses; & dequoi qu'il se mêle, il y réussit parfaitement. Sa Famille, ancienne & illustre du nom de Savari, est originaire de Touraine, & ses Ancêtres étoient Seigneurs de l'Isle-Savari fur l'Indre, au-dessous de Palluau, qui appartient maintenant à M. le Comte de Frontenac. J'en ai trouvé quelques titres dès l'an 1200, dans une petite Abbaïe que je possede depuis 47 ans, où Jean Savari confirma un don que son Pere Jean Savari avoit fait à l'Abbaïe de Baugerais, s'étant croisé pour aller à la Conquêre de la Terre-sainte, du consentement de sa Femme Hersendis, & de ses Fils Jourdain, Guillaume, Emeri, Erienne & Raoul. Ce Titre scellé du sceau de ses Armes, qui portent écartelé d'argent & de sable. La branche de Lancolme, qui subssiste depuis plus de M. de Lantrois cens ans, avec des alliances con-cosme, sidérables, portant le même nom que celle de Breves, en est séparée de longue main, & reconnoît à-présent pour

MEMOIRES fon Chef Messire Antoine Savari, Seigneur de Lancosme en Touraine, Fils de Claude Savari, & de Magdelaine de Brouilli, & Neveu de Jacques Savari, Seigneur de Lancosme, Ambassadeur pour le Roi en Levant,

M. de Langeron.

M. de Langeron, élevé dans la Maifon de Son Altesse Roïale, qui l'a toujours consideré comme une perfonne de condition, s'est allié depuis dans la maison d'Espeisses, & a joint la probité & la pieté à la valeur guerriere, & à la bienséance de la Cour.

De la Feuil-Lade.

M. le Comte de la Feuillade, de la Maison d'Aubusson, Fils d'un Pere valeureux (26), & Perit-fils de Georges d'Aubusson, qui s'étoit signalé en diverses rencontres honorables, aïant fini glorieusement ses jours à la guerre pour le service du Roi, étoit aîné de M. l'Archevêque d'Embrun, & de M. le Comte de la Feuillade d'à-présent, à qui je tiens à honneur d'être allié, à cause d'Antoinette de Vouhet ma Bisaïeule, Sœur d'une autre Dame du même nom, dont ceux de la Feuillade sont aussi descendus: & de Louise d'Aubusson, Fille de Messire

(26) Qui fut tué, étant encore jeune, au combat de Castelnaudari, le 1 Octobre 1632, suivant le parti du Duc d'Orléans.

DE MAROLLES. 205 Georges d'Aubusson, Comte de la Feuillade, mariće avec M. de la Mothe Chauveron, d'une ancienne Mai- Chauveron, son de Touraine, sont sortis plusieurs Enfans, dont il y a lieu d'esperer que l'Aîné continuera la posterité dans quel-

que alliance honorable. Page 234. M. le Marquis de Ru-M. de Ruvigni, étoit du nombre de ceux de qui vigny.

la discrétion & la qualité étoient fort confiderées d'une grande Princesse, qui recevoir en ce tems-là chez elle, les plus honnêtes Gens de la Cour. Ce Gentilhomme a reçu des marques honorables de l'estime qu'on a toujours fait de sa conduite, de son esprit & de son jugement. Il s'est depuis allié dans une Maison honorable & opulente qui lui a donné pour Beau frere, M. l'Abbé Tallemant, (27) dont la politesse est si exquise, & le mérire si peu contesté.

Dans la page 243. je ne devois pas avoir omis ces mots. Je vis en ce temslà (c'étoit en 1641.) M. le Président Barillon (28) à Amboise, où il étoit Barillon.

M. le Pr.

Tome II.

<sup>(17)</sup> Paul Tallemant, qui a éré de l'Académie françoise.

fait emprisonner, pour des Remontrances qu'il avoit faites. V. les Mém. du Car-

<sup>(28)</sup> Jean Jacques Badinal de Retz, L. 1, & L. rillon, Président aux En-2, p. 121, de l'Edit. de quêtes. La Cabale l'avoit '1751.

MEMOIRES détenu. C'étoit un homme d'une vertu rare, libre dans la captivité, généreux dans l'adversité, passionné en tout tems pour la gloire du Roi & de l'Etat, Juge incorruptible sur le Tribunal, officieux à tout le monde, & modeste dans la prosperité. Madame la Présidente sa Femme, l'une des Illustres du siécle, s'y étoit enfermée avec lui, où étoient aussi Messieurs ses Enfans, qui sont aujourd'hui si capables de soutenir la gloire d'un Pere si généreux. Toute la Province en étoit consolée par les soins qu'il prenoit d'en accommoder tous les différends, dont chacun se tenoir honoré de le constituer Juge, puisqu'il trouvoit bon d'en prendre la peine, bien qu'il ne bougeat d'un lieu : mais chacun aïant la liberté de le venir trouver, il en étoit reçu avec toute la courtoisie & la civilité qu'on se le sauroit imaginer. Il fit des liberalités à ceux qui le gardoient dans une si belle prison, sans avoir dessein de les corrompre, pacifia les divisions des Chanoines du Château, répara plusieurs lieux que le tems avoit ruinés dans leur Eglise, étendit ses soins jusques à la Maison roïale, dont M. le Marquis de Sourdis étoit Gouverneur, &

DE MAROLLES. 207 en fit peindre dans de grands Tableaux toutes les Vues, qui sont admirables, de quelque part qu'on les considere, voïant d'un côté sa Loire, qui serpente dans une Varanne spacieuse, & ouverte de douze ou quinze lieues de pais, depuis le Château 'de Chaumont, jusqu'à celui de Maillé, qui est à quatre lieues au-dessous de la Ville de Tours, qui lui paroît à main droite en perspective, avec la célebre Abbaïe de Marmourier, & un grand nombre de Châteaux & de Maisons agréables le long d'une Côte élevée qui se coupe en plusieurs valons, où coulent des ruisseaux de sources vives : & de l'autre, la Forêt & toutes ses routes, avec le vallon étroit de la Masse, qui partage une Prairie bordée de Maisons & de Jardinages. La liberté lui fut rendue quelque tems après, mais il n'en jouit pas long-tems, & il a fini généreusement ses jours dans une autre détention plus éloignée & plus fâcheuse que la premiere, peu d'années après la mort du feu Roi, (29) laissant un grand deuil

<sup>(79)</sup> Le 22 Mai 1644, il dans ses Mémoires pour fut exilé à Pignerol, où il servir à l'Histoire de la mourus un an après, te-Reine Anne d'Autriche, gretté de tout le monde, T. I. p. 226, 227. dit Madame de Moteville,

dans sà Famille: mais principalement à son Frere aîné, M. de Morangis Confeiller d'Etat, & Directeur des Finances, de qui les sentimens ne sont pas moins généreux, & la vie moins illustre.

M. de Liancour.

Page 252, au sujet de M. de Liancour, Chevalier des Ordres du Roi, & honoré du titre de Duc. Ce Seigneur aïant recueilli plusieurs grandes Successions, & entr'autres celle de M. le Comte de la Rocheguion son Frere de Mere, se trouve (30) allié à la vertu même, aïant épousé la Fille & la Sœur des deux Maréchaux de Schomberg, dont la gloire est si pure, & le nom si fameux : & d'un seul Fils que Dieu lui avoit donné, conforme à ses inclinations généreuses, qui commencoit de signaler dans les armes sa vertu naissante, pour le service du Roi, il ne lui est demeuré qu'une seule héritiere, que sa beauté, sa sagesse & son opulence rendront infailliblement l'une des plus considérables personnes du Roïaume.

(30) Jeanne de Schomberg. Son Mari étoit Roger du Plessis de Liancour, Duc de la Rocheguion, &c. Elle mourur le 14 Juin 1674. Sa Vie se trouve écrite dans l'Avertissement d'un Livre, qui est d'ellemême, intitulé, Réglement donné par une Dame de haute Qualité, à M... sa Petite-Fille & Paris, 1698, in-12. DE MAROLLES. 209

Dans la page 255, où j'ai marqué la mort de M. le Cardinal de Riche- M. le C de lieu, je pouvois prendre occasion de Richelieu. m'étendre plus que je n'ai fait, pour parler de ses vertus & de tous les miracles de sa vie : mais je m'en suis abstenu à dessein, parcequ'il y a trop de choses à dire sur un si grand Sujet, & que d'ailleurs assez d'autres en ont composé des Panégyriques entiers, & fait des histoires fort amples. J'ai eu peur aussi de manquer de forces pour traiter une matiere si importante: & comme je ne me commets pas volontiers avec des têtes si élevées, qui ne nous voient point, ou qui nous regardent au fond des abîmes, si elles abaissent leurs yeux sur nous, je n'ai osé m'y hasarder, ne voulant d'ailleur ni flatter, ni attirer la haine contre moi, en disant la vérité. Quoiqu'il en soit, M. le Cardinal de Richelieu étoit un grand Homme, qui avoit conçu des desseins magnifiques pour la splendeur de cette Monarchie: mais la foiblesse des hommes d'un côté, & leur malignité de l'autre, avec cer-taines coutumes établies de longue main, & la misere du tems causée par les troubles qui furent émus pendant la minorité du feu Roi, en rendirent

les moiens difficiles & onéreux. Il faut néanmoins avouer qu'il eût porté les choses bien avant, si la mort ne l'eût point prévenu en la cinquante-sixie-me année de son âge : car il avoit l'ame grande, le génie puissant, & l'esprit merveilleux, avec une grace nompareille en tout ce qu'il faisoit; civil', de bonne mine, éloquent, libéral, généreux, affectionné à la Noblesse dont il tiroit également son origine de l'un & de l'autre côté depuis plusieurs siécles; ami de la vertu, protecteur des Muses, soigneux de conserver les droits de la Puissance roïale. Il n'étoit pas moins prudent au choix des Hommes illustres qu'il avoit emploiés dans le Ministere, tels que M. le Chan- M. le Chancelier, si digne des marques qu'il reçoit tous les jours de l'estime que le Roi fait de ses longs & importans services, Messieurs les Secretaires d'Etat, & tous les autres qui furent considerés pour leur grande ca-pacité sous la puissance de son gouver-nement. Il nous a au reste laissé un Successeur à son Autorité, avec tous les agrémens imaginables de la Puis-fance souveraine, dont il ne faut pas douter que la postérité ne regarde la con-duite & les succès avec étonnement.

celier.

Page 256, I Partie. M. le Comte de C. de Cra-

Cramail, Adrian de Montluc, Petit-mail. fils de Blaise de Montluc, Maréchal de France, l'un des plus fameux & des plus grands Personnages de son fiecle, étoit digne héritier des vertus de son Pere & de son Aieul. Je n'ai jamais connu un plus galant homme, ni un plus homme d'honneur : il conversoit le plus agréablement du monde, savoit mille belles choses, & nous a laissé en certaines Pieces imprimées que nous avons de lui, quoiqu'elles ne portent pas son nom, (31) quelque idée de son beau naturel, & des gentillesses de son esprit, qui étoit capable de tout ce qu'il vouloit. Il n'a point eu d'autres Enfans que Jeanne de Montluc, qui a porté sa grande fuccession avec ses vertus dans la Maison de Sourdis, aïant épousé Messire M. de Sour-Charles d'Escoubleau, Marquis d'Al-dis. luye, Comte de la Chapelle Beloin, Seigneur de Jouy & de Montrichard en Touraine, Chevalier des deux Ordres du Roi, Gouverneur du Blaisois, Orléanois & Païs Chartrain, Seigneur de beaucoup de mérite, Frere de M. le Cardinal de Sourdis, & de

(31) Voiez le Dénombrement de l'Abbé de Magolles. feu Monsieur l'Archevêque de Bourdeaux.

Dans la page 259, I Partie, où j'ai parlé de la Séance du Roi au Parlement, le jour qu'il y déclara la Reine sa Mere Régente de ses Etats pendant sa minorité en 1643. Le Capitaine des Gardes, alors de quartier, étoir sans doute bien fait le même honneur que je reçus de M. le Marquis de Gèvres, si je l'en eusse prié, m'aïant donné beaucoup de fois des marques de sa courtoisse & de sa générosité, étant l'un des plus obligeans Seigneurs de France, comme il en est l'un des plus valeureux, des plus sinceres & des plus courageux.

Gefytes.

roft.

Et pour M. le Marquis de Gêvres, Fils aîné de M. le Comte de Tresme, Capitaine des Gardes du Corps, jeune Seigneur qui dans plusieurs occasions très périlleuses & très importantes, avoit donné tant de marques de son courage & de sa valeur. Il étoit à la veille d'être Maréchal de France, quand bien-tôt après il sut tué à l'assaut de Thionville (32), où il sut

<sup>(32)</sup> Le 6 Août 1643, quis de Gesvres, & étoit âgé de 33 ans. 11 se nommoit Louis Potier, Mat-Camps & Atmées du Roi.:

DE MAROLLES. 213 emporté d'une mine que firent jouer les Ennemis, & a laissé un regret extrême de sa mort, non seulement à sa Famille, mais encore à toute la Cour, pour la grande opinion qu'il donnoit de sa valeur & de sa générorosité, qui étoit singuliere. De deux Freres très braves, qui demeurerent après lui, l'Aîné (33) a fini ses jours dans le même Lir d'honneur, & le dernier (34) confole par une égale estime la vieillesse de M. son Pere, allié dans la Maison de Luxembourg, & qui porte dans la sienne, avec la gloire des Armes, le lustre de la Robbe dans la personne de Messieurs les Présidens de Novion & de Blanmesnil, Fils & Petits-fils d'autres Présidens & de Secretaires d'Etat du furnom de Potier, l'une des plus anciennes, des plus illustres, & des plus puissantes Familles de Paris.

Page 282, I Partie. Quoique j'aie M. deVardes. parlé de M. le Marquis de Vardes en divers endroits de mes Mémoires; je

Il étoir Fils de René Potier, Comte, puis Duc de Trefme, & de Marie de Luxembourg, Fille de François, Duc de Pinei.

(33) François, Marquis de Gandelus, puis de Gesvres, fut tué au Siege de Lerida, le 27 Mai 1646.

(34) Leon Potier, Duc de Gesvres, Pair de France, Gouverneur de Paris, &c. qui n'est mort que le 9 Décembre 1704. ne puis m'empêcher de dire encore à sa louange, que son ame est grande; qu'il hait autant le vice, qu'il aime la vertu; qu'il périroit plutôt que de consentir à la moindre lâcheté; qu'il respecte l'autorité de l'Eglise & de l'Etat, & qu'il tient que la parole d'un Gentilhomme, aussi-bien que son courage, doit être inviolable. Des senti-mens si nobles s'étendent à toute sa Famille, & n'éclatent pas moins en Messieurs ses Enfans, qui sont aujourd'hui à la Cour dans une si haute réputation, qu'en Madame la Maréchale de Guébriant sa Sœur, l'une des plus illustres du siecle par toutes les grandes qualités qui la font admirer.

M. le Prince Palatin.

Page 313, I Partie. M. le Comte Palatin Edouard de Baviere, dont la qualité, la grande naissance, la jeunesse & les perfections le rendoient très considérable, entra dans l'alliance de la Maison de Mantoue, épousant Madame la Princesse Anne: & de son mariage sont sorties trois autres belles Princesses, qui pour peu qu'elles tiennent de leur Mere, & de leurs Tantes, de l'un & de l'autre côté, seront les personnes de la Terre les plus accomplies.

Page 322, I Partie. Madame de

DE MAROLLES. 215

Choisi de Caen, Fille aînée de feu Madame de M. de Belesbat , de l'illustre Maison Choisi. de Huraut, & Petite-fille du Chancelier de l'Hôpital, & de M. du Faur, Président de la Cour du Parlement de Paris, & Surintendant des Finances de France & Chancelier de Pologne, à cause de ses Aïeules du côté Paternel, & Sœur de M. de Belesbat, Confeiller d'Etat. Je ne tiens pas moins toutes ces qualités avantageuses, que d'être Epouse de M. de Choisi, Conseiller d'Etat & Chancelier de son Altesse roïale, & Mere de plusieurs Enfans parfaitement bien nés (35). Elle fut élevée dès sa grande jeunefle auprès de Mademoiselle de Névers (car c'est ainsi qu'on appelloit la Reine de Pologne, étant fille, avant que M. son Pere fût Duc de Mantoue) je dis élevée auprès de cette excellente Princesse, parcequ'elle la voioit fort souvent, & commença dès-lors à nouer avec elle une amitie toute particuliere. Elle l'a toujours cultivée depuis avec des soins merveilleux, & s'est acquis la réputation d'être l'une des

<sup>(35)</sup> Entr'autres François Timoleon de Choify, qui a été de l'Académie françoise, & dont on a un

grand nombre d'Ouvrages. Voïez fa Vie imprimée en 1748, in-8.

plus agréables & des plus vertueuses Personnes de la Cour: mais elle ne fut pas seule, Madame la Comtesse de More eut beaucoup de part en sa considence, Madame la Marquise de Sablé, Madame de Fiennes, en ce tems-là Mademoiselle de Fruges, qui a toujours eu de l'esprit infiniment, & quelques autres Illustres, sans parler des Princesses & Duchesses.

Dames.

Je ne faurois oublier, en cet endroit, Mesdames les Marquises d'Es-poisses & d'Arguien, qui ont épousé les deux Freres, Neveux de M. le Maréchal de Montigni, & dignes Fils d'un Pere très valeureux, qui avoit été Gouverneur de Calais, & autres Places importantes. La premie-re de ces Dames, Fille de M. des Bordes, & Niéce & principale héritiere avec M. son Mari, du vieux Marquis d'Epoisses, de la Maison d'Ancienville, & Petite-fille du Maréchal de Bourdillon Imbert de la Platiere : La seconde, Françoise de la Chastre, Sœur de M. de Breuilbaut & Fille de Gabrielle l'Ami, Dame d'honneur de-Madame la Princesse Marie, depuis Reine de Pologne, l'une & l'autre chérie de cette grande Princesse, aussibien que Madame la Palatine de PlosDE MAROLLES. 217

ko, Sœur de M. le Comte de Langeron, & quelques autres Dames qui suivirent cette Reine en son Roïaume, d'où est retournée depuis la très sage & très - vertueuse Madame des Essars, qui joint à l'esprit les senti-

mens d'une solide & sincere pieté.

Dans la page 341, I Partie. Je dirai sur le propos des Médecins, dont les conseils m'ont été si salutaires jusqu'ici, que je ne dois point oublier au rang des meilleures fortunes de ma vie, les précieuses amitiés de deux célebres Docteurs de la Faculté de Paris, Guy Patin, du même pais que le fameux Jean Fernel (36), & Jacques Mentel, d'une Famille noble de Château-Thierri (37), l'un & l'autre admirablement versés dans la connoissance de tous les beaux Livres, dont leurs nombreuses Bibliotheques sont composées, aussi-bien que dans les secrets les plus importans du grand Art dont ils font profession. Je les estime & les honore parfaitement, non tant pour les

M. Patin.

M. Mentek

tres veulent qu'il fût de Mordidier, au Diocese d'Amiens.

<sup>(36)</sup> Guy Patin se dit Bellovacus, né dans le Beauvaiss. Fernel étoit d'amiens, selon son Epitaphe, qu'on lit dans l'Eglise de S. Jacques de la Boucherie; quoique d'au-

<sup>(37)</sup> Mentel est principalement connu par son Traité, De vera Typographice origine.

## 218. MEMOIRES

témoignages très obligeans qu'ils m'ont! donnés de leur bienveillance, que pout leur savoir très exquis, accompagné de beaucoup de civilité.

Dans la page 360, I Partie. M. de

M. du Puy. S. Sauveur, Frere de M. du Puy, Confeiller d'Etat qui occupoit si dignement la place du Défunt dans la Bibliotheque du Roi, dont la garde avoit
été consiée à tous les deux Freres ensemble, & fut substituée de l'un à l'autre, est aussi décedé lui-même depuis ce tems - là. Il a fait un testa-ment bien digne de remarque & de la prudence dont il a donné tant de témoignages pendant sa vie, qui est de laisser au Roi la grande & nombreuse Bibliotheque particuliere que lui & son Frere avoient composée depuis cinquante ans, avec une dépense de plus de vingt-mille écus, pour la joindre à la Roïale, s'il plast à Sa Majesté de la recevoir, avec plusieurs Manuscrits historiques, & qu'elle ait la bonté de gratifier d'une Charge mili-taire un feul Neveu qui lui restoit de fon nom, qui est un Gentilhomme fort bien sait, & qui pourroit sans cela mériter beaucoup de choses de lui-même. La place qui a vaqué dans la Bibliotheque par la mort de ce ver-

DE MAROLLES. 219 rueux Homme, le dernier de cing Freres, qui s'étoient acquis beaucoup de réputation, Enfans de Claude du Puy, Conseiller au Parlement, & de Claude Sanguin son Epouse, Niéce de M. le Président de Thou, a été donnée à M. l'Abbé Colbert (38), comme il M. Colbert, étoit Prieur de Sorbonne dans la premiere année de sa Licence, pour être Docteur de la Faculté, & mériter sans doute par son savoir & par sa vertu beaucoup d'autres marques de l'esti-me qu'en fait son Eminence, qui peut aujourd'hui toutes choses dans l'État, par le crédit que son mérite & une faveur extraordinaire lui donnent auprès du Roi, dont il est le Parrain, le Favori, le premier Ministre, & étoit n'aguere le suprême Intendant de son éducation, quand sa jeunesse

- M. du Puy a aussi laissé, par son même Testament, à M. le Président de Thou, fon Allié, ses anciens Manusrits, pour joindre à ceux qui occupent une partie considérable de sa rare Bibliotheque : & les Amis du Défunt

en avoit besoin.

historique, sur ce sujet, qui est à la tête du premier Vol. du Catalogue des Livres imprimés de cette Bibliotheque,

<sup>(38)</sup> Nicolas Colbert, Frere de celui qui a été Ministre. V. sur tout ce qui est dit ici de la Bibliotheque roïale, le Mémoire

lombier.

qui s'assembloient si souvent dans le Le Cabinet. Cabinet de la Bibliotheque roïale, se trouvent aujourd'hui chez M. de Thou, héritier des vertus de feu M. le Président Auguste de Thou son Pere, aussibien que de sa dignité & de l'affection qu'il portoit aux Lettres (39). Entre ceux que j'y ai vus les plus assidus, outre les Neveux & les autres Parens du Défunt, & plusieurs personnes excellentes de toutes fortes de conditions, je ne saurois oublier M. l'Abbé du Colombier, Conseiller d'Etat, si M. du Corecommandable pour son esprit, pour sa courtoisie, & pour sa générolité: feu M. Guyet, M. l'Abbé Hulon, Messieurs de Valois qui écrivent si élegamment en Latin, M. Pelaud (40), M. Bouillaud, Messieurs de Sainte Marthe, Monsieur du Chesne, Fils (41) du célebre Historiographe André du Chesne, Monsieur du Bou-

> (39) 'Ces Manuferits ont été possédés depuis par M. Joly de Fleury, ancien Procureur général au Parlement de Paris; & ce Magistrar si distingué par son génie & ses rares talens, les a cédé au Roi en 1754. Ils font actuellement dépofés dans la Bibliotheque roïale à Paris.

(40) C'est apparemment

M. Pelot, dont l'Abbé de Marolles parle dans fon Dénombrement, qu'il faut consulter. On a deja parlé de Guiet. MM. de Valois , Freres, sont très connus, de même qu'Ismaël Bouillaud, & MM. de Sainte-Marthe.

(41) François du Chesne, mort le & Juillet 1693, âgé de 77 ans.

chet (42), & plusieurs autres qui ne se mettent pas fort en peine que je célebre ici leur nom.

Cependant d'autres Illustres s'assemblent tous les Mardis chez Monsieur le Febvre Chantereau, si versé dans M. le Febvre. les matieres de Chronologie : d'autres tous les Mercredis chez Monsieur l'Abbé Ménage, de qui les connois- M. Menage. sances pour les Belles-Lettres sont si particulieres; & d'autres encore tous les Samedis chez la très vertueuse & très spirituelle Mademoiselle de Scu-M. de Scuderi, dont le nom est si connu par son deri. propre mérite, aussi-bien que par la réputation de M. son Frere, qui enrichir tous les jours le Public de tant de Livres agréables, dont l'Antiquité ne nous a point laissé de modele : sans parler de ceux qui composent l'Académie françoise, qui se tient toutes les semaines, le Lundi & le Jeudi dans l'Hôtel de M. Seguier, Chan- M. le Chancelier de France, qui en est le Chef celier. & le glorieux Protecteur. Je suis aussi quelquefois honoré des visites de quelques-uns de ces grands Personnages

<sup>(42)</sup> Henri du Bouchet, il a été inhumé en 1654. Conseiller au Parlement V. la Descript. de Paris, de Paris, le même qui a de M. Piganiol de la Fordonné sa Bibliotheque à ce, Tom. 1V, p. 668, l'Abbaïe de S. Victor, où & suiv.

222 MEMOIRES

que je ferois ravi de nommet en ce lieu, si cela ne paroissoit point un

peu trop affecté.

Sayans.

Ainsi Paris a cela de singulier entre toutes les Villes du monde, qu'il n'y en a peut-être pas une seule qui lui-soit comparable dans la multitude nombreuse des Hommes savans en toutes sortes de Professions & de Littératures. Mes Amis se persuaderont bien qu'écrivant ceci, leur mérite me fait penser à eux, soit qu'ils s'appliquent aux matieres sublimes de la Théologie, soit qu'ils recherchent les principes de la Nature, ou qu'ils s'é-tudient aux démonstrations de la Géométrie, ou bien aux curiofités de l'Histoire, ou dans les Lettres qui appartiennent à la Poésie & à l'Eloquence. Ils se douteront bien que je regarde en esprit ceux d'entr'eux qui enrichissent notre Langue de tant de belles Versions des Auteurs Grecs & Latins, qui écrivent des Vies d'Hommes illustres, ou qui font de si nobles Traités de Philosophie, de Morale & de Po-litique, qui nous ont fait part de leurs méditations sérieuses, qui nous ont donné des Apologies, des Haran-gues imprimées depuis qu'elles ont été si bien prononcées, des Plaidoïers

de grand mérite, des Histoires saintes & prosanes, des Relations de voïages & des Païs étrangers, des Lettres de doctrine, des Généalogies, des Emblêmes, & autres choses semblables.

Dans la 362 page. Que dirons-nous des seules Pieces de Théâtre, dont il s'est vû dans Paris un si grand nombre de divers Auteurs, depuis l'estime qu'en fit M. le Cardinal de Richelieu, pendant les années de son autorité? Je n'y comprens point celles d'Alexandre Hardi, qui en avoit composé plus de huit cens, parcequ'elles étoient plus anciennes; & leurs Vers, un peu plus durs, les rendirent désagréables au même tems qu'on vit paroître les Bergeries (43) de M. de Racan, la Thysbé (44) de Théophile, & la Sylvie de M. Mairet, qui furent suivies de plusieurs autres Pieces de ce dernier Auteur, telles que sa Sidonie, sa Virginie, sa Sophonisbe, son illustre Corfaire, fon Roland le Furieux & fon Duc d'Ossone. On vit ensuite plus de trente Pieces du Sieur Rotrou, qui en imita quelques - unes de Plaute, comme les Sosies & les Menechmes; dixsept de Messire Georges de Scudery,

(44) Pyrame & Thisbé.

<sup>(43)</sup> Ou Artenice, Pastorale.

dont les plus illustres, à mon avis, furent la mort de César, la Didon, l'Eudoxe, l'Andromire, l'Amour tyrannique, l'Arminius & le Prince déguifé; vingt-deux Pieces de M. Pierre. Corneille, qui a porté si haut la gloire du Théâtre; huit ou dix de son Frete (45), qui travaille aujourd'hui avec beaucoup de succès; les six de M. des Marets dont lá seule Comédie des Visionnaires peut être mise en comparaison des plus excellens Poèmes de cette espece qui nous soient restés de l'Antiquité; douze de M. de Boifrobert, Abbé de Châtillon, qui ont trouvé l'applaudissement du grand Monde; cinq ou six du seu Sieur d'Ouville fon Frere; dix-huit ou vingt de M. du Ryer, qui ne s'est pas acquis moins de réputation dans la Prose que dans les Vers; dix de M. de la Calprenede, Auteur des illustres Romans de Caffandre & de Cléopatre; autant de feu M. Tristan l'Hermite, dont la Mariamne fut la Piece par laquelle finit l'admirable Mondori, le plus parfait Comédien de son tems (46); un pareil

<sup>(45)</sup> Thomas Corneille, né en 1625, mort en 1709. (45) Le Cardinal de Ri-

chelieu l'engagea encore depuis, le 12 Février 1637,

à jouer le principal Rôle dans la Comédie de l'A-veugle de Smyrne; mais il n'en pur jouer que deux Actes.

DE MAROLLES. 225 nombre du feu Sieur Baro qui avoit achevé les Bergeries d'Astrée (47); six de M. de Benserade; trois de M. de Gombaud, dont une seule est imprimée, qui s'appelle Amaranthe; mais non pas fon Aconce & fes immortelles Danaides (48), où se lisent de si beaux Vers; cinq ou six de M. Chevreau, qui a donné de si bonne heure des marques de son esprir; deux ou trois de M. Scaron, admiré de tous ceux qui le connoissent par ses Ecrits & par fa conversation; la Cyminde (49) de M. Colletet; l'Alinde de M. de la Mesnardiere; l'Intrigue des Filoux de feu M. de l'Etoile; l'Eunuque de M. de la Fontaine; les Rivaux Amis, de M. Baudouin; les deux pieces de cinq Auteurs; les deux des Sieurs de Beys, Renaud, Alibray (50), Auvray, Raifsiguier & Pichou; les trois des Messieurs Gilbert, la Brosse, Guerrin, le Clerc; les quatre des Messieurs Boyer, Sallebray & Magnon; les cinq ou fix pour chacun de Messieurs Montauban, Gillet & Quinaut; les huit de M. Maréchal; plus de cinquante que j'ai vues

<sup>(47)</sup> D'Honoré d'Urfé. (48) Les Danaïdes, Tragédie. Cette Piece a été imprimée en 1658, in 12.

<sup>(49)</sup> Cyminde, ou les deux Victimes, Tragi-comédie. (50) Vion d'Alibray,

bienfaits à se porter au bien. Page 366. Monsieur le Comte de

ples, ou par leurs caresses & leurs

<sup>(51)</sup> Zes Jumeaux Martyrs, ou Mare & Marcelin, Tragéd. chrét., en 1600, iv.4.

<sup>(52)</sup> Les chaftes Martyrs, Trag. chrét. in-4. 1650.

<sup>(53)</sup> Il faut voir sur toutes ces Pieces de Théâtre, & leurs Auteurs, l'Histoire du Théâtre françois de MM. Parfait,

Mouci de l'illustre Maison de Bou-c. de Mouci. teillers (54) de Senlis, parceque ses Ancêtres étoient grands Bouteillers de France, ce que ses Armes écartelées d'or & de gueules désignent en quelque sorte, représentant l'or de la coupe, & la couleur vermeille du vin, si le témoignage de l'Histoire manuscrite de cette Maison composée par le fameux André du Chesne en est croïable, s'étant fondé sur une ancienne tradition de cette Famille. Quelque puissant en biens qu'il soit, aïant recueilli encore depuis peu la grande succession de la Maison d'Anneval en Normandie fondue dans la sienne; il est néanmoins beaucoup plus riche de vertu, d'esprit & de savoir, que de tous ces grands avantages de la fortune, qui tombent indifféremment fur toutes fortes de personnes. Mais quand elles se rencontrent dans un excellent sujet, comme lui, on les y regarde sans envie, & si cela se peut dire avec quelque sorte de vénération. Il ne se voit rien de si facile, de si judicieux, ni de si poli que mille choses fort jolies que nous avons vues de

fon invention. Il écrit agréablement

<sup>(14)</sup> Ou Bouthillier.

en Prose & en Vers, & si sa modestie ne l'empêchoit point d'en faire part au Public, je ne doute nullement que cela ne lui fût aussi honorable, qu'il a été glorieux à M. d'Urfé d'avoir écrit l'Astrée; à M. le Comte de Cramail, les Pensées du Solitaire; au Comte de Sydney, l'Arcadie de la Comtesse de Penbrock; au Comte de Scadian, Roland l'Amoureux, & ainsi de plusieurs autres.

Dans la page 371, où j'ai parlé de M. Molé, Garde des Sceaux de France, de qui la mémoire est si douce & si précieuse, j'ajouterois volontiers, que depuis ce tems-là, j'ai reçu des marques si obligeantes de la civilité de M. le Pr. M. le Président Molé son Gendre (55),

Molé. qu'il ne sera jour de ma vie, qu'il ne m'en souvienne, & que je n'admire dans une personne de sa condition une extrême courtoisse, jointe à la dignité

& à une grande érudition.

Dans la page 372, au fujet d'une Traduction de Martial, je veux bien M. Tarin. dire sur ce propos, que M. Tarin (56) Professeur du Roi en Eloquence, &

> (55) C'est Jean Molé, Président en la cinquieme des Enquêtes, qui avoit épousé Jeanne Gabrielle Molé, Fille du Garde des

Sceaux. (56) Jean Tarin, d'Angers, mort le 20 Janvier 1666, âgé de 80 ans.

l'un

## DE MAROLLES. 229

l'un des plus savans hommes du siécle, n'a pas loué ce Labeur, parcequ'il n'estime point le génie, ni le style de ce Poète; non plus que Murer, & cet Italien, je crois que c'est Ange Politien ou Andreas Navagerius, Venitien, qui toutes les années brûloit un Martial pour en faire un Sacrifice aux Mânes de Catulle ou de Virgile. Cependant d'autres excellens hommes n'ont pas laissé d'en faire de l'état; & pour moi, je n'ai pas encore assez de lumieres pour me ranger du parti de ceux qui le traitent avec tant de rigueur, si ce n'est pour les Epigrammes impures, que je voudrois qui ne fufsent point venues jusques à nous, quoiqu'elles servent toujours à nous conserver une partie de l'histoire & de la langue Latine. Le R. Pere Matthieu Raderus Jésuite, qui a fait un illustre Commentaire (57) sur cet Auteur, est dans le même sentiment, aussi-bien que Turnebus & Scaliger, sans parler des Modernes, tels que le savant M. Mercier, Professeur en Eloquence au Collége de Nayarre, qui a fait un si beau Traité de l'Epigramme en Latin, au même tems que M. Colletet en a

Mercier.

<sup>(57)</sup> In-fol. à Maience, 1627. Tome II.

composé un autre en François, où il

a également réussi.

Poètes.

Mais à propos d'Epigrammes Latines & Françoises; Qui en fait aujourd'hui de plus élégantes & de plus justes que M. de Montmor, Maître des Requêtes, à qui j'ai bien voulu dédier ce petit Ouvrage ? Celles de M. Gaumin ne sont-elles pas excellentes? N'en avons-nous pas vu de pareilles de M. Hallé, Professeur du Roi, de M. du Perier, Gentilhomme de Provence, qui fait de si beaux Vers Latins, aussi-bien que M. de Petit-Ville, Conseiller au Parlement de Rouen, Mest. Marcassus, de Vias & de S. Geniez, Mess. les Abbez Ménage & Quillet, M. Magdelenet; M. de Maury; Messieurs de la Place & de la Vallée, Professeurs aux Colléges de Beauvais & du Plessis de Sorbonne, & les Peres Jésuires Vavasseur & Rapin entr'autres, ce dernier de la ville Capitale d'où je suis, aussi-bien que M. Marteau, qui n'est pas le dernier des Poètes en cette Langue-là (58).

Pour les Epigrammes Françoises; nous avons des Auteurs, à qui nos

<sup>(18)</sup> Voïez fur presque jugemens des Savans de tous ces Poètes latins, les M. Baillet.

DE MAROLLES. 231

Voisins ne sauroient contester les avantages de la Primauté, & qui n'en doivent guere aux Anciens, feu M. Menard, M. de Bautru, l'un des plus beaux Esprits de son siècle, M. de Goinbaud, qui vient de nous en donner un si excellent Recueil; feu M. de l'Affemas, Doien des Maîtres des Requêtes; M. de Racan & Monsieur de S. Amant, qui ont été si souvent couronnés de la main des Muses sur le Parnasse; M. Colletet qui en a composé une diversité si agréable & si nombreufe; M. l'Abbé Tallemant, qui tourne ses pensées si délicatement, M. des Réaux son frere; M. l'Abbé de Boisrobert de qui les graces & la facilité égalent la réputation, M. de la Mefnardiere de qui l'éloquence & le savoir sont si rares dans l'une & l'autre langue; M. de Benserade, qui réussit avec tant d'agrément dans les Piéces qu'il compose pour les Balets du Roi, aussi-bien que dans toutes les au tres choses que nous avons vues de lui; M, l'Abbé Bertaut, à qui le génie & le beau feu de son Oncle ne sont point déniés; M. Scaron qui s'est rendu Original avec tant d'esprit dans sa façon d'écrire enjouée & si judicieuse en même tems; M. Cotin de qui les Ou-

Lij ~~

vrages sont remplis de tant de Philosophie, & d'une expression si juste; M. de Furetiere qui mêle avec tant d'art le sel de la Satyre dans ses Epigrammes; M. Boileau de qui le goût est si sin; M. de Liniere, dont j'ai déja par-lé; Mess. de Francheville, Perrin, de Mauroy, Isar, de Montreuil, de S. Laurens, Testu, Girard, de Prade, de Segrais, Bardou, Sarasin, & quelques autres, sans oublier une Dame de grande condition, & l'illustre Claudine de M. Colletet (59), sont de ce nombre-là.

Dans la page (1. II. partie, où j'ai dit, de M. de Chaumont, Confeiller d'Etat (60), qu'il est si récommandable pour son favoir & pour sa piété, comprend à la vérité les plus grandes louanges, qui se puissent donner à quelqu'un de la condition de cet excellent homme, qui est d'un nom illustre, & d'une ancienne famille du Vexin, où est la Comté de Chaumon, mais non pas toutes les bonnes quali-

(59) On trouve dans rant de Livres une nouce de tous ces Poètes, que nous n'avons pas cru devoir faire ici des Additions qui groffiroient trop ces Mémoires. Voi z en par

riculier la Biblioth. franç, ou Histoire de la Littérature françoise, depuis le dixieme Vol. jusqu'au dixhuitieme.

(69) Jean de Chaumont, Seigneur du Bois-Garnier.

DEMAROLLES. 234 tés qui sont en lui, si ce n'est, comme nous en sommes bien persuadés, que les vertus ne vont jamais seules, & que le savoir & la piété supposent le jugement, le bel esprir, la bonté de l'ame, la générosité, la justice & rout le reste, qui ne lui manque point, & qu'il répand dans sa famille, & surtout sur un Fils d'une grande espérance, qu'il a destiné de fort bonne heure à la condition Ecclésiastique (61), & que le Roi, qui l'honore de son estime, a jugé digne de succéder à la Charge de M. son Pere pour la garde fidelle de la Bibliotheque du sacré Palais; car c'est ainsi que je crois pouvoir nommer le Louvre, où résident principalement la majesté venérable, & la puissance auguste de la Roïauté.

Dans la page 59 II. partie, il faut bien prendre tout ce que j'ai dit de M. de la Milletiere, touchant sa pen- M. de la fée pour la réunion des Protestans à Milletiere. l'Eglise Romaine; car j'ai prétendu marquer en partie son grand dessein par ses Livres, qu'il en a écrits exprès,

(61) Paul Philippe de Chaumont, nommé à l'Evêché d'Acqs, ou de Dax, le 8 Janvier 1671, mort au mois de Mats 1/97; il étoit de l'Académie françoise; & on a

de lui un excellent Livre de Réflixions fur le Christianisme, enseigné dans l'Eglise catholique, en 2 Vol. in-12. Il avoit quitté son Evêché en 1684.

L iij

& en partie aussi, j'ai voulu faire connoître les conséquences qui s'en peuvent tirer des enseignemens du plus grand nombre des Docteurs Catholiques. Mais comme je n'ai peut-être pas assez distingué mon discours, de celui dont je parle, je crains d'avoir été un peu plus obscur en cet endroit-là, que je ne le suis d'ordinaire en tout ce que j'écris. Quoiqu'il en soit, le dessein de ce grand homme est important: & je veux croire, que s'il est écouté, le succès en sera glorieux. Mais pour y réussir, il faut de necessité recevoir la Doctrine enseignée par le plus grand nombre, & maintenue par ceux, qui ont le plus d'autorité, telle que la Doctrine que j'ai marquée dans mes inductions.

Dans la page 71, partie II. vers la fin, on pourroit ajouter; que plusseurs ont Dulivre des écrit des reponses illustres au Livre de Préadamites. l'Auteur Anonyme, qui a voulu mainterir, que le premier des Hébreux, c'est-à dire Adam, par le péché duquel la mort est entrée dans le monde, n'est pourtant pas le premier des pas assez distingué mon discours, de

Préadamites.

n'est pourtant pas le premier des Hommes, entre lesquelles celle de Samuel Maresius (62), que j'ai lue tout

<sup>((2)</sup> Desmarets. Sa Ré- gue en 1656,in-4. & 1657 futation a paru à Gronin. in-12.

DEMAROLLES. 235 du long avec un singulier plaisir, m'a semblé si élegante & si forte, que je ne vois pas qu'il soit facile d'y répliquer. Celles d'Antoine Hulfius (63), de J. Pythius (54), de Jean Hilpertus Hollandois (65), de Jean Conrard Dannhauver Théologien de Strafbourg (66), & Eusebius Romanus (67), de Paris, sont aussi rrès-considérables, & je les ai pareillement lues avec beaucoup de satisfaction. On m'a dit qu'il y en a encore une autre de Jean Morin, Médecin & Professeur en Mathématique, décedé depuis peu de tems (68): mais tout cela n'est point necessaire, parceque cette opinion, qui est peut-être assez nouvelle, & que je ne tiens pas de si grande conféquence, que quelques-uns se l'imaginent, se réfure assez d'elle même,

& fur-tout du biais que la défend l'Au-

(63) Non-Ens praadamiticum, Ge. à Leyde, 1696; in-12.

(64) Responsio exetastica, Oc. à Leyde 1656, in-12. Pythius étoit Ministre à

Swartewael.

(65) Professeur à Helmstadt. Sa Disquisitio de Preadamitis a paru à Helmstadt en 1656, in-4. à Amsterdam, la même année, in-12, & à Utrecht, in-8; encore 1656:

(66) Sa Réfutation a paru à Strasbourg en 1656, in 8.

(67) Philippe le Prieur s'est caché sous ce nom. Sa Réfutation a paru en 1656, in-S. à Paris.

(68) Cet Ecrit de Jean Morin parut aussi en 1656, petit in-12, à Paris, chez l'Auteur, sous le Titre de Resutatio compendiosa errones ac detessandi Libri de Præadamitis. reur Anonyme, qui n'impugne point l'autorité des saintes Ecritures; mais qui là reçoit avec respect, & qui s'efforce d'y rapporter sa doctrine & tous ses sentimens.

Page 82. II. partie. Je pourrois avoir mis dans cette page & dans les suivantes, entre les Illustres de la Province de Touraine pour les Lettres, quelques personnes que d'autres Provinces s'attribuent, comme M. Descartes, dont la réputation est si connue, ou qui sont fort au - dessous du mérite & du savoir d'un si excellent homme. M. Chanut qui a fait son éloge, comme il étoit Âmbassadeur pour le Roi auprès de la Reine de Suede, ne l'a point marqué de ce Païs-là, & se contente de dire qu'il étoit né entre le Poitou & la Bretagne d'une Famille noble, sans dire le lieu; mais comme le Poitou & la Breragne se touchent, je ne vois pas qu'il y ait rien entre deux. M. Clerselier, Beau-frere de M. Chanut, dans la Préface du Recueil de ses Lettres posthumes, dont il a depuis peu enrichi le Public, n'en écrit pas davantage sur ce sujet en parlant de sa naisfance. Et M. Borel, de Castres, Médecin, qui nous a donné la vie de ce Philosophe, à la fin d'un Livre d'Ob-

Descartes.

DE MAROLLES. 237 servations, ajoute à la circonstance que je viens de marquer, que ce fut à Châteleraut; mais cette Ville étant du Poitou, il s'est donc mépris d'écrire, après l'excellent éloge de M. Chanut, qu'il étoit né entre la Bretagne & le Poitou. Aussi n'est-ce point à Châteleraut que M. Descartes a pris naissance, mais à la Haye en Touraine; ce que je sais de bonne part, & M. Descartes lui-même dans la 46e de ses Lettres à M. Chanut a écrit, J'avoue qu'un homme comme moi qui est né dans les jardins de Touraine, &c. Ce qui non-seulement n'est pas contraire à ce que j'en avois dit, mais qui le confirme & qui s'y rapporte entierement.

Dans la page 91, Part. II. où parlant de la haute extraction de M. le Pr. de Courtenai, j'ai essaié de mar- M. de Courquer l'opinion que j'en ai conçue, tenai. après avoir vu plusieurs Titres de sa Maison; ce n'a peut-être pas été avec des termes si intelligibles ni si forts que le sujet le mérite; mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il seroit mal aisé de justisser la descente d'une Branche roïale plus clairement qu'il a fait la sienne, depuis Pierre de France, Seigneur de Courtenai & de Montargis, sixieme Fils du Roi Louis le Gros;

v

d'Albret.

car toutes les preuves en sont si justes' & si convainquantes, que je ne vois pas qu'il y ait lieu d'en douter.

Dans la page 94 & suivantes, de la II. Part. que j'ai emploïées pour la M. le Mar. Maison d'Albret, dont nous avons encore aujourd'hui un Maréchal de France, qui soutient avec tant desplendeur la gloire de ses Ancêtres, j'ai essaïé de justifier, par des preuves diverses, que ce Seigneur est descendu en ligne directe, & de mâle en mâle, de Charles d'Albret, Connétable de France, & d'Anne d'Armagnac, qui laisserent plusieurs Enfans, & entr'autres Gilles d'Albret le plus jeune de tous, qui épousa Anne d'Aguillon en 1463, dont fortit Etienne Arnaud d'Albret. De celui-ci & de Françoise de Bearn sa Femme, Héritiere de Miossens, fut engendré Jean d'Albret, mari de Susane de Bourbon, & Pere d'Henri, qui d'Antoinette de Pons eut

> L'occasion se venant d'offrir de parler d'une action célebre de Monfieur Talon (39), Avocat général au

un autre Henri, Pere de M. le Maréchal.

<sup>(69)</sup> Denys Talon, Fils la Charge d'Avocat géné. d'Omer Talon II du nome ral, qui avoit été remplie Denys succeda, en 1652, à par fon l'ere,

DE MAROLLES. 239 Parlement, qui, dans la grande jeunesse où if lest encore; loccupe si dignement la place que feu Monsieur son Pere , l'une des grandes lumieres de son siecle, remplissoit avec tant de gloire, je ne faurois la laisser échapper, sans lui donner une partie des louanges qu'elle mérite, après l'applaudissement de tout le Barreau. Ce fut le vingt neuvieme jour de Novembre de l'année 1655, en la Cause où soixante-cinq Docteurs étoient Appellans, comme d'abus, d'une Conclusion de la Faculté de Théologie de Paris, par laquelle on avoit donné des Commissaires pour examiner la seconde Lettre de M. Arnauld, Docteur de Sorbonne, pour servir de réponse à plusieurs Ecrits qui avoient été publiés contre sa premiere Lettre, sur ce qui étoit arrivé à un Seigneur de la Cour, dans une Paroisse de Paris. Hry avoir dans cette affaire deux raifons de l'appel interjetté. La premiere, de ce que dans l'Assemblée de la Faculté de Théologie, tenue au College de Sorbonne, le quatrieme jour de Novembre de la même année, où se prit la conclusion que je viens de dire, il s'y étoit trouvé plus de Docteurs des Ordres Mendians qu'il ne s'y en Lvi

Îl remarqua que dans l'ancienne discipline de l'Eglise, un Evêque avoit

DE MAROLLES. 241 quelquesfois écrit contre un Hérétique, dont il fut choisi pour être Juge. dans un Concile, mais qu'il ne se trouvoit point qu'il en eût jugé après avoir été récufé; ce qu'il ajouta être bien digne de remarque au sujet dont il s'agissoit. Et de fait, dit-il, combien y a-t'il de Magistrats qui jugent d'un Procès, qui n'en jugeroient pas s'ils avoient été récusés? S. Cyrile avoit bien écrit contre Nestorius, dont il ne laissa pas ensuite d'être Juge dans le Concile d'Ephese; mais il ne fut jamais recusé par Nestorius, qui d'ailleurs ne voulut pas se trouver au Concile, & fut condamné par coutumace. S. Au-gustin écrivit, l'an quatre cens onze, contre Pelagius, & assista au Concile de Mileve, où Pelagius fut condamné. Les Savans ne demeurent pas bien d'accord de l'année de ce Concile : car les uns disent qu'ils fut tenu en quatre cens deux, & les autres en quatre cens seize; mais quoi qu'il en foit:, S. Augustin a décidé la question, au second Livre contre Julien, au Chapitre dixieme; où il combat Julien par le témoignage des SS. Peres, contre qui l'on ne pouvoit rien objecter dans cette Cause , laquelle ils n'avoient jamais combattue ni favorifée : car

242 MEMOLARES

vous n'êtiez pas encore en état, dit-il, que nous pussions débattre contre vous pour ce regard: Nondum enim extite-ratis, contra quos susciperemus de hacquassione conflictum; & plus bas. Quand ils prononcerent leurs jugemens dans cette Cause, ce sut sans aucune préoccupation d'amitié ou de haine pour vous & pour nous. Quando de illa causa sententias protulerunt, nullas nobiscum vel vobiscum amicitias attenderunt, vel inimicitias exercuerunt, neque nobis neque volis irati sunt, neque no pur pour volis irati sunt, neque no pur pue ne pue no pue ne pu que nobis neque vobis irati sunt, neque nobis neque vobis irati sunt, neque nos neque vos miserati sunt. Po un montrer que si l'on eût pu dire le contraire, S. Augustin sût demeuré d'accord de ne les pas opposer à Julien. Il sit voir ensuite, par un passage illustre du même Saint, avec quelle restriction il oppose à Julien le Pape Saint Innocent premier & Saint Jérôme: Ex quibus (Patribus) Papam Innocentium & Presbyterum Hierony, mum retrabere sortalle tentabis, issume mum retrahere fortasse tentabis, istum quia Pelagium Celestiumque damnavit, illum quia in oriente contra Pelagium Catholicam fidem pro intentione defendit, & le reste. Surquoi il faut remarquer que Saint Augustin n'eut point opposé le Pape Saint Innocent à Julien, si Pelagius n'eût autresois loué le Pape Innocent; & il n'oppose S. Jérôme à Julien, qu'en ce qu'il avoit écrit, avant que l'elagius eût dogmatisé. Non enim ejus sententiam posui, quam tempore inimicitiarum contra vestrum tenuit & desendit errorem, sed quam posuit in scriptis suis, liber ab omni studio partium, & antequam vestra damnabilia dogmata pullularent. Et il rend en ce lieu-là même une belle raison de ce qu'il n'opposoit point les Livres qu'il

avoit faits contre Pelagius.

Il emploïa un passage de l'Epître de Saint Jean Chrisostome au Pape Innocent I, par laquelle il dit, qu'il n'étoit pas équitable que Théophile d'Alexandrie fût son Juge, parcequ'il étoit son ennemi, & qu'il n'étoit pas raisonnable que ceux de l'Egypte jugeassent ceux de la Thrace, & parti-culierement Théophile, qui s'étoit dé-claré contre eux; & n'oublia pas sur ce propos ce que le Pape Innocent en écrivit à Theophile, par où il fit voir que le Pape Innocent ne laissa que la qualité de Partie à Theophile, & non pas celle de Juge: Si conscientie confidis, tu quoque judicio accurre ad Synodum proxime in Christo celebrandam, & illic juxta Nicani Concilii Canones & Decreta contende. De-là il se souvint de l'exemple mémorable d'Eutiches, qui récusa les Légats du Pape Leon, pour avoir été régalés par Flavien, Evêque de Constantinople, qu'il tenoit pour son Ennemi, & en rapporta même les paroles de la premiere Action du Concile de Calcedoine. Ces Légats étoient les mêmes qui furent envoiés au second Concile d'Ephèse, qui

eut un bon commencement & une

mauvaise fin.

Puis il descendit au Concile de Constance, où les Hussites récuserent Jean Gerson, Chancelier de l'Eglise de Paris. Les Peres du Concile, dit-il, n'alléguerent point qu'on ne pouvoit ré-cuser un Docteur en matiere de Foi; mais en supposant que cela se pouvoit saire, le Cardinal de Florence, François Zabarella, qui fut un fameux Jurisconsulte, prit la parole au nom du Concile, & dit, comme en s'étonnant de la récusation des Hussites: Dicitis, ô Hussita, Cancellarium Parisiensem vobis suspectum existere, qui tamen usque adeo superexcellens Doctor est, qualis in tota Christianitate vix reperiri queat: comme il est rapporté par Co-cleus dans son Histoire des Hussites. Ensuite il fit voir avec une grande éloquence, que si les Parties demeuroient

Juges, la Censure qui pourroit être saite, auroit un esset tout contraire à celui qu'elle devoit avoir, & sinit son Plaidoier par un beau trait de Gerson, iré du Livre qu'il a fait, De examinatione Doctrinarum, où il dit que la Censure des Livres peut être commise à une Faculté de Théologie, Modo sabeat Doctores non partiales, non seductos, non saculari potestati vel spirituali plus saventes qu'am veritati, alioquin tolerabilius esset nullos Doctores habere,

quam tales pati.

Vers le milieu de son action, il parla le la constitution du Pape Innocent lixieme, de laquelle les Avocats de part & d'autre avoient amplement liscouru, & dit qu'il n'empêchoit point qu'on ne lui portât tout le respect qu'elle pouvoit mériter; mais ju'elle ne pouvoit faire de Loi dans e Roïaume, puisqu'elle n'avoit point té vérifiée ni entégistrée dans les Dours fouveraines; & que pour la regle infaillible de la Foi, on ne reonnoissoit en France qu'un Concile universel; qu'autrement il faudroit econnoître la Bulle Unam sanctam, le Boniface huitieme, qui prétendoit que tous les Roiaumes & tous les Etats

dépendoient du Pape, & qu'il faudroit pareillement reconnoître les Monitoires que Sixte cinquieme fulmina contre les Rois Henri troisieme & Henri quatrieme, pour des Pieces auxquelles il faudroit se soumettre. Tout cela avec une force de mémoire, d'éloquence & de raisonnement, qui n'est pas imaginable, pendant cinq quarts d'heures, avec l'admiration & l'étonnement de tous ceux qui eurent le bonheur de l'ouir.

Il semble que M. l'Avocat général, sur le point des Récusarions, pouvoit ajouter un illustre passage d'un avis du Pape Gelase, donné à Faustus, envoié à Constantinople par le Roi Theodoric, où il dit : "Je leur demande en » quel lieu se pourra rendre le jugement qu'on prétend? Sera-ce chez " eux-mêmes, où les propres Enne-" mis feront Juges & Témoins? Mais, " ajoute-t-il, ni les choses humaines, » ni l'intégrité de la Loi divine, ne se " doivent point commettre à un sem-" blable Jugement. Sans mentir, ce passage ferme la bouche à ceux qui disent qu'en des Causes de Religion, on ne peut récuser des Juges, quand ils seroient Ennemis déclarés, bien que la récusation ait lieu en Affaires ciDE MAROLLES. 247 iles; & le jugement du Pape Gelafe ît formellement contre cela. Mais il 'est pas toujours nécessaire de rapporter toutes les preuves qui peuvent serit pour la justification d'un fait comme elui-ci.

Les Commissaires députés aïant été raintenus, sans avoir égard aux Caues d'appel, comme d'abus, ni aux gé-éreuses Conclusions de M. l'Avocat énéral, ont fait leur rapport à la Faulté de Théologie, qui n'a pas en-ore prononcé son Jugement sur les eux points, l'un de fait, & l'autre de roit, dont quelques-uns reprennent l seconde Lettre de M. Arnauld. Sur uoi ce Théologien, d'une vertu sans eproche, & d'une naissance honorale, a fourni en quatre jours des déenses, auxquelles ses Accusateurs 'ont point encore fait de réponse, uoiqu'on l'eût pu espérer & de leur iffisance & de leur propre engagement ans l'Assemblée de la Faculté, qui fut enue le Vendredi dixieme jour de Déembre 1655, pour manifester à tout monde la justice de leur accusation, pour convaincre celui qu'ils avoient ccusé (70).

(70) Voiez l'Histoire de M. Arnauld, & sa Justi-Vie & des Ouvrages de fication, &c. en 3 Vol.

Cependant ne faut-il pas déplorer qu'il se trouve des gens assez inhu-mains, qui, sans qu'on leur ait jamais rien dit, ni qu'on ait jamais écrit la moindre chose contre leurs Livres surieux, & qu'on pourroit même dire n'avoir nul intérêt dans les disputes qui se sont agitées ( je ne parle point ici des Peres Jésuites, dont les Ouvrages, dans cette dispute, ont toujours été considérés, ) se sont efforcés, par les artifices d'une éloquence outrageu-se, d'émouvoir toutes les Puissances. souveraines contre des Personnes innocentes & parfairement foumises à l'Eglise & au Roi, pour les exterminer, parcequ'elles ne sont pas entierement de leurs avis? Ils veulent qu'on les oblige de se rétracter. Sera-ce donc de leur humble obéissance & de leur soumission raisonnable? Cela s'appelle-t-il un bon moien d'empêcher les Schismes? Et ne serons nous jamais plus réservés à juger de notre Prochain sur de simples conjectures, quoiqu'il nous soit si expressément défendu par celui de qui nous fommes trop glorieux d'être, non seulement les Disciples, mais encore les Enfans, les Freres & les Cohéritiers ? Il est question de cinq Propositions, qu'on a présentées au

DE MAROLLES. 249 Pape Innocent dixieme, comme extraites du Livre de Jansenius, lesquelles sa Sainteté a condamnées par sa Constitution de l'année 1653. On les condamne sincérement avec lui, en quelque lieu qu'elles se trouvent, & dans toute l'étendue des termes auxquels elles sont conçues, sans y rien ajouter ou diminuer. Que veut-on davantage? Il faut reconnoître, dit-on, qu'elles font dans Jansenius, comme le Pape l'a dit, & comme trente-huit Evêques de France, qui se trouverent à Paris, chacun d'eux pour ses affaires particulieres, en l'année 1654, l'ont écrit dans les deux Lettres qu'ils ont publiées, ou bien, On évitera mal aisément ce qui est de plus dangereux & de plus tragique, pour parler aux termes de l'Aureur du Livre de la vraie Rétractation des Sectaires. Mais ni le Pape, ni les Evêques de France, qui se trouverent à Paris en l'année 1654 fans y être assemblés par députation de leurs Eglises, n'ont point fait de constitution, par laquelle ils aient dit que quiconque niera que les cinq Propositions condamnées par le Décret du Saint Pere soient dans le Livre de Jansenius intitulé Augustinus, soit Anathême; & puis, cela n'étant autre

tout (71).

pas des lieux où elles étoient; & d'autres estiment qu'elles n'y sont point du

<sup>(71)</sup> Voïez les deux le Journal de Louis Gorin Apologies de Jansenius, de S. Amour, &c.

DE MAROLLES. 251 Je ne sais plus où il saut chercher la bonne foi, & j'ai grand regret de voir qu'on se rende difficile à se paier de raison, & que la piété soit si peu respectée. Il n'y a rien qui ne s'enve-nime; & les Ecrivains se déchirent impitoïablement, sans se vouloir entendre avec cet esprit de charité & de paix, si recommandable aux Chrétiens, ni même sans se faire de quartier, comme s'ils avoient à faire à des Ennemis exécrables. On coupe le raisonnement des gens par le milieu; on démembre les périodes entieres; on retranche d'un discours complet des circonstances & des preuves considérables; & on impose tout ce qu'on veut aux foibles & aux ignorans. Il faut que je confesse, pour mon particulier, que j'y perds toutes mes mefures, & que la doctrine, l'éloquence & le bon sens n'y servent plus de rien, puisque tout cela est mis en pieces par d'autres Ecrivains, qui voient ou qui dissimulent de voir tout le contraire de ce que nous voïons. Je ne résiste point au torrent, & je cede à la multitude; mais j'ose espérer que ceux, qui ne seront point préoccupés, en opineront quelque jour autrement. La Possérité sera plus équitable que

nous; & Dieu fera justice à tout le monde. Exurge Deus, & judica causam.

Fin de la seconde Partie.





## MEMOIRES

DE MICHEL

DE

## MAROLLES,

ABBÉ DE VILLELOIN,

TROISIEME PARTIE,

Contenant plusieurs Traités sur divers Sujets curieux.

A M. DE MONTMOR(1), Conseiller du Roi en ses Conseils, & Maître des Requêtes.

Monsieur,

M'ÉTANT insensiblement engagé à continuer les entretiens que j'ai donnés au Public dans la seconde Partie de mes Mémoires, que vous avez hono-

(1) Louis Henri Habert de Montmor.

Tome II. M

254 MEMOIRES rés d'un accueil favorable, je quitte sans peine des Labeurs plus difficiles, où je pouvois néanmoins me promettre quelque sorte de succès, par l'habitude que je m'y suis acquise, après une longue étude dans un grand loifir. Mais, sans vous ennuïer d'un compliment superflu, dont l'on embel-lit souvent les Préfaces & les Epîtres préliminaires, permettez-moi, Mon-sieur, que j'examine dès l'entrée de mon Livre, si c'est une action bien glorieuse de blâmer son propre Païs; & si des François, qui se sont acquis beaucoup de réputation dans les Lettres, & qui ont demeuré quelque tems chez nos Voisins, dont les mœurs & les coutumes ne leur ont pas déplu, font fort équitables, ou plutôt s'ils disent la vérité, quand ils appellent la France barbare, ou qu'ils préferent toutes les Nations de l'Europe à la Françoise, si peut-être ils nous sont la grace d'en excepter celles qui ont succédé aux Geres, aux Sarmates, & aux Scythes des Anciens.

Un favant Homme, entre plusieurs que j'ai connus, m'en a fourni le sujet depuis peu dans une Lettre, où il parle de moi à Philotime ( c'est-à-dire à M. de Martel, Personnage de beau-

DE MAROLLES Part. III. 255 coup de mérite ) laquelle je rapporterai à la fin de mes deux premiers Discours, qui concernent cette mariere. Vous connoîtrez bien par-là, Monsieur, que j'entreprends la défense d'une bonne cause contre un Adversaire éloquent, qui nous imposeroit presque une obligation de croire qu'il parle selon ses sentimens, par le choix qu'il a fait du nom d'Alethophile (2) qu'il se donne, si nous ne savions d'ailleurs, qu'il est trop éclairé pour l'avoit fait autrement que par maniere de récréation; bien que je souhaiterois, qu'on ne mît jamais en jeu les Questions sérieuses, que pour les agiter férieusement, & selon les persuasions de son cœur. Ce qui me pourra encore fournir la matiere d'un autre Traité, que me suggere un Théologien de grand mérite, qui témoigne avoir tant de passion pour les importantes vérités, par les recher-ches qu'il en fait incessamment, avec un esprit parfaitement éclairé, & un soin très laborieux.

(2) Ami de la vérité. L'Abbé de Marolles défigne ici Samuel de Sorbiere, qui a pris le nom d'A'etophilus, dans deux Lettres latines; la première, con-

tre Riolan, inférée dans les Observations anatomiques de Pecquet; la seconde, dans la Lettre dont il s'agit ici, de vitanda in scribendo acerbitate.

## PREMIER DISCOURS.

S'il faut ajoûter foi aux raisons de ceux qui appellent Paris & les François, Barbares.

ETOIT environ la fin du mois de Septembre de l'année 1656, que les grandes chaleurs de l'Eté étant passées, nous jouissions dans Paris de toutes les douceurs du repos & de la belle saison. Il n'y avoit que dix jours que la Reine Christine de Suede, qui nous a laissé rant d'admiration de son esprit, & de ses rares qualités, après avoir témoigné l'estime qu'elle faisoit de la France, & de l'accueil qu'elle avoit reçu dans la Capitale du Roïaume, étoit allée à Compiegne, où la Cour l'attendoit avec beaucoup d'impatience, quand nous entretenant de cette admirable Princesse dans une compagnie de Gens doctes, où furent lus quelques vers compofés à sa louange par les plus beaux Esprits du tems, & entr'autres un Sonnet de M. l'Abbé le Camus (3), qui fut estimé digne

<sup>(3)</sup> C'est Etienne le Camus, qui fut depuis Evêque

DE MAROLLES. Part. 111. 357 de la réputation de son Auteur, nous vînmes à parler du bonheur, & de la gloire des Nations, lorsqu'elles se trouvent honorées de Personnes d'un tel mérite. Là-dessus, venant aussi à considérer les avantages de la France, par les grandes espérances que donne la jeunesse du Roi, qui joint la valeur, la sagesse & la piété, à la beauté de sa Personne, je ne sais comme, sans y penser, nous étant engagés à parler de l'humeur des Nations, M. de S. S. (4), qui a voïagé en divers Païs, & qui sait mille belles choses, entreprit de blâmer les François, & voulut bien même donner le nom de Barbare à la Ville de Paris. Je crois que c'étoit de gaieté de cœur, & cela fut ainsi ju-gé par toute la Compagnie: mais, comme il nous parut un peu fort dans les raisons qu'il alléguoit pour maintenir son opinion, je lui dis que tous les Païs avoient leurs biens & leurs maux; & qu'à le bien prendre, ils étoient tous bons & tous mauvais, parcequ'il n'y en a pas un seul où il n'y ait de fort bonnes choses, ni pas un feul aussi, qui se puisse glo-

de Grenoble, & Cardinal. Son Sonnet est ciaprès, à la fin du deuxié-

258 MEMOIRES

rifier d'être exempt de malice, & de corruption; mais qu'entre toutes les Nations de l'Europe, la nôtre avoit ce malheur, avec toute fon abondance, & toute la civilité de ses Peuples, ce, & toute la civilité de ses Peuples, d'avoir élevé plusieurs Personnes sort sinceres & pleines de grande opinion d'elles-mêmes, qui ne faisoient point de scrupule de déchirer sa réputation, & de se déshonorer par leurs propres témoignages: que néanmoins la France en avoit un bien plus grand nombre d'autres, parsaitement bien éclairés, qui n'étoient pas de leur avis: mais que quand cela ne seroit pas, il y avoir lieu de croire, par la suffisance de ceux qui disoient si franchement leur pensée sur ce sujet, que la France étoit trop heureuse de leur avoir ce étoit trop heureuse de leur avoir donné le jour, & que par la même raison il falloit donner des louanges à ce que l'on avoit jugé si digne de blâme; puis qu'il faut être même in-dulgent à une grande multitude, pour le mérite extraordinaire de peu de Personnes, & s'abstenir d'appeller folle une Nation, qui se peut vanter d'a-voir tant de Sages. Si autresois dans quelques Villes de l'Idumée (5), il y eût eu dix hommes de bien, avec la

<sup>(</sup>c) Sodome & Gomor.

Famille d'un feul Citoïen (6), l'Ange exterminateur ne leur eût pas imputé le crime, dont-elles furent châtiées avec le foufre & le feu, & peurêtre qu'elles eussent été justifiées; & un nombre considérable d'honnêtes gens ne sera pas capable de purger la France d'une accusation si outra-

geuse!

On répliqua bien là-dessus, que puis que tant de Personnes habiles se trouvoient dans le même sentiment, il y avoit lieu de se persuader qu'on en pouvoit tirer une conséquence toute contraire. Mais l'on dit, que ces Personnes éclairées en beaucoup d'autres choses, ne l'étoient peut-être guere en cela, ou que du moins elles avoient post de soin de leur propre réputation, & s'exemptoient mal heureusement du blâme, qu'elles attribuoient à toute la Nation, puisqu'en voulant signaler leur prudence & leur capacité singuliere, devant des Gens qu'elles ne pouvoient estimer, n'é-tant pas de leur sentiment, elles s'ex-posoient elles - mêmes avec tout le reste, à la raillerie de toute la Terre; quoique nos Voisins & nos propres Ennemis n'eussent peut-être pas si mauvaise opinion de nous, par la prospérité de nos affaires, & par la longue durée de cet Empire florissant.

Voïons donc sur quoi nos cruels Amis fondent en cela leur raisonnement, qui étant débité avec l'éloquence qui ne leur manque pas, seroit capable d'étouffer dans les esprits foibles les tendresses de cet excellent amour, que chacun de nous doit avoir pour sa chere Patrie; puisqu'ils s'efforcent de leur en ôter l'estime. A les ouir parler, on s'imagineroit que les Disciplines n'ont point d'accès en ce Roïaume, & qu'il n'y a point de Ma-gistrats, ( je le laisse à penser) ni de Puissances capables d'y faire observer les justes Loix contre le désordre & la confusion. Cependant, où est-ce que les Sciences & les Arts storissent davantage que dans nos grandes Villes, & sur tout dans Paris? Et l'autorité absolue est-elle plus inviolable chez nos illustres Voisins, que chez nous? Si est-ce, nous dit-on, qu'il faut renouveller fort souvent les mêmes Edits, pour réprimer la licence du Peuple, & si l'on en vient encore rarement à bout. Il est vrai qu'on a fait plusieurs Edits, mais ce n'a pas toujours été pour réprimer l'insolence : & il s'en est fait

DE MAROLLES. Part. III. 261 de diverses espéces; les uns pour un tems & dans des occasions singulieres; quelques autres pour imposer sur les Peuples des charges un peu pésan-tes, quoique ce soit pour son bien, puisque c'est pour la necessité des affaires, ou pour des intérêts d'Etat, ou des causes politiques qu'il n'appartient pas à tout le monde d'examiner ; plusieurs pour abolir de mauvaises coutumes, ou pour en établir de bonnes; & quoique tous soient di-gnes de respect, étant émanés de la puissance vénérable de la Roïauté, si est-ce que tous ne sont pas chéris également, ni observés de la même sorte, pour n'être pas autorisés ni maintenus par des vigilances pareilles. Mais les Edits qui ne tendent qu'à l'établissement de quelque formule de droit ou de justice, ou de réglement pour les usages, ne sont-ils pas aussi religieusement observés que les anciennes coutumes de chaque Province ?

On nous dit, que les Italiens, par exemple, sont beaucoup plus graves que nous dans toutes les cérémonies, & qu'ils y gardent bien mieux les Loix de la bienséance, sans qu'il s'y passe les noindres désordres. Ils ont peut-être plus de loisir que nous d'y penser, &

s'il y a quelque chose à désirer en cela, on n'en doit point tant attribuer le blâme au naturel de la Nation, qu'au peu de fouci qu'en prennent les Sei-gneurs, qui d'ailleurs voudroient con-tenter tout le monde, & ne défobli-ger personne : ce qui est beaucoup moins une marque de Barbarie, que

de quelque forte de civilité, quoi-

<sup>(7)</sup> Le Cardinal de Richelieu.

qu'elle ne foit pas toujours la plus commode du monde.

Au reste, pour toutes ces Processions, Calvacades, & Entrées de Ville, qui se font à Rome, & dans les autres Villes d'Italie & d'Espagne, avec tant d'ordre que le Peuple ne s'empêche point dans les rues pour les voir & pour les admirer tout enfemble, nous n'avons pas grand sujet de leur en porter envie, non plus qu'aux cérémonies des Festins, & des Diettes d'Allemagne, parceque pour en parler fainement, tout cela n'en vaut pas la peine, n'étant que des amusemens & des spectacles inutiles: outre que l'on en fera bien autant parmi nous, toutes les fois qu'on le jugera à propos, comme nous avons appris de l'Histoire, qu'il se fit aux Nôces de M. Joyeuse (8), sous Henri III; au Couronnément de la Reine Marie de Médicis sous Henri IV. (9), & au Carousel de la Place roïale en l'année 1612, fous le feu Roi; fans parler de la cérémonie des Chevaliers du S.

d'Henri III, est de 1581. Il en est parlé dans l'Hist. de M. de Thou, L. 74, & dans le Journal d'Henri III., page 130. (9) En 1610.

<sup>(8)</sup> Anne de Joyeuse, Duc & Pair, & Amiral de France, &c. Son Mariage avec Marguerite de Lorraine, Sœur pusnée de la Reine-Louise, Femme

264 MEMOIRES Esprit, que je vis à Fontainebleau, le jour de la Pentecôte de l'année 1633, où toutes choses furent si bien réglées, qu'il n'y eut rien à désirer, & qu'il ne s'est rien vu de plus ajusté. Mais quand cela n'auroit point été si bien qu'il le sut, pour montrer qu'il se pourra toujours, si l'on s'en veut donner la peine, & quand le Peuple se presseroit encore avec plus d'indis-crétion qu'il ne fait pas pour voir quelque nouveauté, à quoi la curio-fité porte assez tous les hommes; quel si grand sujet y a-t-il en cela d'insulter fur son naturel, pour une chose legere & si passagere, où il emploie peu de tems, au lieu que les autres y en perdent beaucoup, faisant leur ca-pital de choses inutiles, dont il ne demeure que des fantômes ridicules dans l'esprit?

Curiositas abesto nimia, & sancta est igno-

"Si les François, dit-on, avoient la prévoïance & le jugement de nos Voisins, leurs Villes feroient-elles vilaines, comme elles font? Leurs maisons ne feroient-elles pas mieux ajustées? Elles auroient de belles avenues, & leurs meubles feroient propres, s'ils ne pouvoient être

DE MAROLLES. Part. III. 265 » somptueux. On ajoutoit à cela pour " montrer notre Barbarie, que les des-» seins de nos grands bâtimens de-" meuroient toujours imparfaits, sans " excepter celui du Louvre, quoique " d'ailleurs on ne puisse nier qu'il ne » soit merveilleux, sans oublier le peu " de soin qu'on a, comme en Italie, des " riches Ameublemens, des Peintu-» res, des Statues, des Jardinages, " des Bassins de Fontaines, des Boca-" ges & des Canaux. Considerant d'ail-» leurs la ruine de nos grands che-» mins, la dépense excessive que l'on o fait dans les Hôtelleries en voïa-, geant, la pauvreté des Villages, la défolation de toute la Campagne, & la patience nompareille des pauvres Païsans, qui gémissent depuis si long-tems. « Comme si c'étoit une Barbarie, d'obéir & de fouffrir pour a crainte des Loix, & pour les refects qui sont dus à la souveraine auorité.

Certes voilà bien des choses, dont, il est permis à quelqu'un des nôtres 'aigrir notre douleur par des reprohes amers qui nous font monter la ougeur sur le front, il ne nous sera eut-être pas désendu de nous conserer, si nous pouyons, la bonne re-

nommée, qui est le bien le plus précieux qui nous reste. On veut dire d'abord que nos Villes n'ont pas les graces, ni la beauté de la jeunesse, comme plusieurs Villes d'Allemagne & des Païs-bas; & je vois bien qu'on veut parler des boues de Paris, des vieilles murailles, & de quelques portes assez laides de cette grande Ville, de ses rues mal pavées, de ses Gués & de ses Ports mal entretenus. Mais quand tout cela seroit de la sorte qu'on le dit, que demande-t-on de ses Citoïens, pour en réparer les dé-fauts? N'y contribuent-ils rien autre chose que leurs souhaits? Er puis ces fortes d'incommodités se peuvent-el-les toujours éviter dans un grand Peu-ple? Rome n'en étoit pas exempte, quand elle étoit dans son plus grand lustre.

C'est avec la même justice qu'on nous fait des comparaisons des super-bes Entrées des Palais d'Italie, avec celle du Château du Louvre, qui n'est que dans le pinacle d'un Jeu de Paume. Nos Rois, qui occupent cette de-meure, ne se sont pas encore donné le loisir d'en achever les Bâtimens, qui sont si bien commencés. Mais quelques imparfaits qu'ils soient, ne

DE MAROLLES. Part. III. 267 font-ils pas d'une structure merveilleuse ? Et si l'édifice en étoit accompli, y en eût-il jamais un plus grand & un mieux entendu ? Il le fera peutêtre quelque jour (10); & si les choses continuent dans Paris de l'air que nous les avons vues avancer depuis quarante-cinq ans, il y a grande apparence que dans un siecle d'ici, Paris sera la plus belle chose du monde (11). Cependant que peut-on trouver à redire à la magnificence des Sales, & de toutes les Chambres du Palais où l'on rend la justice? Celui d'Orléans n'a-til fien d'auguste? Et tout le luxe de l'Italie n'a-t-il pas été porté dans ceux qui ont été honorés du féjour & des soins des deux Cardinaux, Ministres l'un aprés l'autre ; fans parler de plus de cinq cens Maifons admirables de Particuliers, ou Hôtels de Princes, semés en divers endroits de cette opulente Ville? Desorte que si l'on veut justifier la politesse d'une Nation par ce moien-là, il y en aura peu d'autres, qui le puissent emporter au-des-'

(10) Voyez sur cela l'Ombre du grand Colbert , par M. de La Fond de Saint-Yéne, & autres Ecrits faits fur ce fujet dans ces des-

(11) On y a fait beaucoup d'autres embellissemens, depuis le tems où l'Abbé de Marolles écrivoit ceci,

nieres années.

fus de la France, dont la Campagne ne fe trouve pas moins ornée que les Villes. Et de fait, fans fortir des environs de Paris, on y peut nommer, à dix lieues à la ronde, dix mille Villes ou Châteaux, ce qui feroit presqu'incroïable, si des Etrangers mêmes, qui en ont fait la recherche, ne l'avoient exactement observé, avouant franchement qu'ils n'ont rien vu de

semblable dans tous les Païs, où ils

ont voïagé.

Il me semble que si j'avois entrepris de faire la description de quelques-uns des principaux Hôtels de Paris, outre les Maisons roïales, qui sont si amples & si magnisques, on n'en concevroit pas une moindre idée, que de tout ce qu'on a conté de rare & de merveilleux des Païs éloignés. N'est-ce pas une chose étonnante, que dans un seul Village autour de Paris, l'on puisse compter plus de vingt Maisons ou Jardins considérables, qui seroient ailleurs de grands Palais, & que d'une seule Montagnette, je veux dire du seul Mont Valérien, l'on decouvre, de la vue, en se tournant de

<sup>(12)</sup> C'est Léandre Alberti, de Doulogne en mort en 1552, ou l'année Italie, Religieux de l'Orfuivante.

DE MAROLLES. Part. III. 169 tous les côtés, jusqu'à cent trente-deux Villages ou Clochers, à comprer l'admirable Paris pour un feul? Quelles sont les Fontaines de S. Clou, de Ruel, de Rongis, d'Essonne, de Fontainebleau & de Liancour? Quels Parcs sont plus amples & plus diversifiés que ceux de Boulogne, de Vincennes, de S. Germain-en-Laye & de Grosbois:Quelles Terrasses sont de plus grande dépense, que celles de Chilli, de Maisons, de S. Mandé, & de Meudon? D'où decouvre-t-on de plus riches Païfages que de Dammartin, de S. Germain, de Mont-Morenci, de Mont-le-Heri? Où est-ce que les plants d'Arbres, & les Vignobles sont mieux cultivés pour porter des fruits en abondance? Il ne aut denc pas que l'on dife qu'il y a des hoses, qui nous manquent de ce côé-là, puisque l'industrie n'y contrique pas moins que la nature du Clinat, qui est, sans mentir, l'un des plus loux & des plus heureux, qui soit sur la erre; sans que pour cela, nous soions l'avis d'en tirer aucun avantage pour asulter aux autres Provinces, ni au este des Nations, qui ont toutes eurs beautés & leurs perfections : car, our en dire la vérité, la Nature a ses grémens & ses commodités en tous

270 MEMOIRES

lieux, & chaque Païs est content de ses coûtumes & de ses façons d'agir, Naturam minus veremur, quam ipsam

consuetudinem.

Quant aux meubles somptueux, nous pouvons dire que ceux, qui sont devenus riches en France en sort peu tems, par l'incommodité de tout le reste, à cause des miseres que la guerre porte en tant de lieux, n'ont en cela que trop imité nos Voisins, qui ont pris le luxe des siecles & des Nations Barbares.

Barbarico postes auro spoliisque superbi Procubuêre.

Car, quoiqu'il en soit, cet or est appellé c orrupteur.

Corruptore auro fluxit adulterium.

Et les Anciens, qui n'avoient pas le sens mauvais, en détestant l'avarice donnoient aux Richesses le nom de Barbares.

Barbaricæ ingeniis anteferantur opes.

De-là vient qu'un Païen, qui se plaignoit sous l'Empire de Domitien, des maux que l'abondance avoit apportés de son tems, disoit que l'argent, toujours accompagné de l'insolence, DE MAROLLES. Part. III. 271 voit jetté parmi les bons Citoïens les nœurs des Etrangers, & que les moles richesses avoient corrompu le siéle par un infâme luxe.

rima peregrinos obscæna pecunia mores ntulit, & turpi fregerunt sæcula luxu Divitiæ molles. *Juvenal. Sat. 6*.

it décriant ailleurs l'origine du déordement des vices. Autrefois, ditl, une petite fortune maintenoit la hasteré des Femmes Romaines; & le ravail, les veilles, l'exercice contiuel aux ouvrages de Laine de Tosane, les mains endurcies à la peine, annibal aux portes de la Ville, & les saris en garde sur la Porte Colline, e permettoient point que les vices pprochassent des petits toits. Mainteant nous souffrons les maux d'une ongue paix. Le luxe, plus dangereux & lus cruel que les armes, nous surmonte son tour, & vange l'Univers, que ous avons assujetti.

Iunc patimur longæ pacis mala,fævior armis. uxuria incubuit, victumque ulcifcitur orbem

ajoûte ensuite : nul crime ne s'est bsenté de nous, il n'y a point de mauaise action, causée par les impudiités, qui nous ait abandonnés. Dès le moment qu'a péri la pauvreté Romaine, les vices des Sybarites, accompagnés du luxe de Rhodes, de Milet & de Tarente, ont passé jusques sur nos Montagnes.

Nullum crimen abest facinusque libidinis, ex quo

Paupertas Romana perit.

Il ne faut donc pas conclure des meubles fomptueux, ni des Sratues de marbre ou de porphire, ni de ce luxe fameux dont les Riches peuvent seulement jouir, que les Nations, qui s'y appliquent davantage, soient plus polies ou plus civiles que celles qui s'en soucient le moins, ou bien il faudroit condamner toute la modestie des Philosophes, qui se pouvoient si aisément passer de tant de choses superflues : & la vertu de ces illustres Romains, qui du Char de Triomphe s'en retournoient à la Charrue, auroit bien perdu son crédit, si son austérité méritoit le nom de Barbare. Les Anciens à ce compte-là eussent dû préférer le siécle de Néron à celui de Saturne : & la constance des Martyrs durant les persécutions les auroit rendus ridicules, au lieu de leur avoir mis des palmes glorieuses entre les mains.

DE MAROLLES. Part. III. 273 Pour les Peintures, les Statues, & les nobles Architectures, quoique l'Art de les mettre au point qu'elles sont aujourd'hui parmi nous ne soit pas originaire de la France, si est-ce qu'il y regne de longue main; & les Italiens mêmes dont l'on célebre si fort l'industrie à cet égard, l'ont tiré des Grecs & des autres Nations, qu'ils appelloient Barbares; ce que Varron, Pline, & Vitruve justifient en divers endroits de leurs Livres, & Virgile ne s'en tait pas dans son Livre VI. de l'Ænéide, où il fait ainsi parler Anchise à son Fils Enée, l'instruisant dans les Champs-Elisiens des bons avantures de sa postérité. Il y en aura plusieurs, dit-il, qui sauront animer leurs Ouvrages sur le cuivre avec tant de politesse, qu'ils sembleront respirer. Je me persuade encore, qu'ils fauront rirer fur les marbres des Visages vivans. D'autres plaideront des Causes devant les Tribunaux des Juges avec une éloquence merveilleuse; ils décriront le cours du Ciel, & représenteront les mouvemens des Astres, qui se levent sur l'Horison. Mais toi, Romain, & qu'il t'en souvienne, tu régiras les Peuples sous ton Empire, ton mécier sera de préscrire des Loix durant

274 MEMOIRES la paix, d'épargner les Sujets, & de dompter les Superbes.

Excudent alii spirantia mollius æra, Credo equidem, vivos ducent de marmore vultus;

Orabunt causas melius; cœlique meatus
Describent radio, & surgentia sydera dicent.
Tu regere imperio populos, Romane, memoto. &c.

Tout cela pour montrer, que les Ro-mains vertueux ne cherchoient pas de ce côté-là leurs avantages au-dessus des Barbares. Ce n'est pas en effet que je blâme aucune de ces belles connoisfances, je les tiens mêmes dignes de louanges; & les François les cultivent depuis fort long-tems avec beaucoup de soin : mais je veux montrer par-là, que si nous en avons tiré quèlquesunes des Etrangers, & si l'on veut des Romains, qui étendirent autrefois leur Empire dans les Gaules, ceux, dont l'on nous fait en cela des comparaisons odieuses, les ont prises également d'ailleurs comme nous; & nos Académies si florissantes, depuis la ruine de cet orgueilleux Empire avec tous les beaux Arts que nos Peres ont portés à un si haut point, montrent bien que nous ne devons pas

etre si lâches, que d'avouer qu'ils soient nos Maîtres, ou que nous leur sommes inférieurs, nous qui à notre tour avons tenu l'Empire du Monde, & qui avons été si recommandables pour la discipline militaire, & pour la gloire des Lettres.

Mais après cela un François, qui veut Lettre d'Aleappeller la France Barbare, & qui la tophile à Painomme sa chere Patrie en même tems, ajourant » que la ruine de nos grands

" chemins lui apprend assez, aussi-" bien que nos rues d'Enfer, de Vallée " de misere, des mauvais Garçons & " mauvaises Paroles, dont on n'a pu " s'empêcher de se plaindre & d'exprimer les peines qu'on y endure, que nous aimons le desordre & la confusion, " nous fait un reproche bien injuste : car, par exemple, que veut-il que le Peuple fasse au pavé qui se ruine tous les jours dans le grand chemin, depuis Orléans jusqu'à Paris, que d'y contribuer, comme il fait, par les taxes qui se levent pour ses réparations, & que les tems de Guerre empêchent que l'on n'ait pas les commodités de les y emploier.

Quant aux noms des rues que l'on allegue, je n'en sais pas la raison; & ceux, qui s'étudient à la recherche de

nos Antiquités, auroient bien de la peine à nous l'apprendre (13). Mais c'est avoir beaucoup de fiel que d'en tirer des conséquences si ameres, pour ne rien omettre de tout ce que l'on s'est pu imaginer d'injurieux à la réputation de l'humeur & de la politique des François, fans y oublier les arbres que M. de Sully, pendant son Intendance des Finances, fit planter le long de quelques grands chemins, où les arbres, exposés aux Passans, ne durerent pas long-tems, parcequ'ils n'eu-rent pas le loisir de croître, comme à la vérité les choses de cette nature-là, la vérité les choses de cette nature-là, étant un peu négligées parmi un grand Peuple, sont en danger de ne profiter guere bien, & sur-tout quand l'Entrepreneur du dessein n'a pas trouvé l'art de se faire aimer du Peuple, ou que la nécessité de ses emplois y apporte de l'empêchement. Mais quoi qu'il en soit, bien qu'il n'y ait pas lieu de se promettre beaucoup de discrétion de notre petit Peuple, si est-ce qu'avec toute cette licence essrénée qu'on lui attribue, nous avons, en diqu'on lui attribue, nous avons, en diverses Provinces, force chemins couverts d'arbres bien plantés, & des pal-

<sup>(13)</sup> Voïez fur cela l'Histoire de la Ville de Paris, par M. l'Abbé Lebeus.

DE MAROLLES. Part III. 277 lissades naturelles, comme le long des Levées de la riviere de Loire; & tant de belles & longues avenues, sur les plus grandes routes du Roïaume, qui en sont si agréablement ombragées autour d'une infinité de Châteaux & de Maisons de plaisance, ne font-elles pas assez connoître que les inclinations de nos Villageois ne sont pas si desespérées, qu'on nous les a voulu figurer? D'ailleurs la Normandie, la Bourgogne, le Languedoc, la Provence, la Touraine, le Poitou & l'Isle de France, se plaignent-elles qu'on leur arrache leurs Pommiers, leurs Vignes, leurs Oliviers, leurs Orangers, leurs Noïers, leurs Pruniers & leurs Cerifiers, qui sont plantés par allées au milieu des champs? N'avons-nous, pas aux portes de Paris, des campagnes entieres de choux & d'herbes potageres, d'où l'on recueille les denrées qui se portent au marché? Ces melons & ces fruits qu'on fair semblant de souhaiter pour les passans, ne sont-ils pas en plusieurs endroits du Roïaume sur le bord des grands chemins?

Que veut-on davantage? On ne se plaint pas seulement de ces beaux arbres de M. de Sully, qu'on a coupés, on trouve que la dépense qui se fait

Tome II.

278 dans les Hôtelleries, est excessive. Certes elle l'est à présent, & ne l'étoit pas du tems de M. de Sully, fous le regne du Roi Henri IV, ni bien longtems depuis ; mais à qui en doit-on attribuer la cause ? Pourquoi s'en prendon à l'humeur avare de la Nation, & non pas à la nécessité publique, qui encherit toutes choses, & qui réduit le Peuple de la campagne dans une grande pauvreté? N'y a-t-il point de Maltôtiers en France? Cependant ceux qui ne font pas encore bien vieux, & qui ont voïagé, favent que les meil-leures hôtelleries du monde fe trouvoient sur nos grands chemins, & que la propreté admirable de celles de Hollande, ni les peintures par dehors de celles d'Italie, n'étoient pas capables de leur ôter cette réputation.

Après qu'on s'est efforcé de montrer par divers moiens, " qu'on ne recher-" che point en France l'utilité publique, " & que tout ce que l'on y voit de grand " & de beau, s'y trouve par hazard; on " ajoute, qu'on s'apperçoit même que dans les rues de Paris, & dans les " Places de cette grande Ville, il n'y " a point de symétrie, en quoi elle est non-seulement fort différente de " l'ancienne Rome, dont la moderne

DE MAROULES. Part. III. 279 " retient tant de graces, de sagesse & de majesté; mais encore de ces » Villes de Hollande, où toutes les " proportions sont bien gardées ". Cependant, sans parler de plusieurs Villes de ce grand Roïaume, qui bien que fort anciennes & fort populeuses, sont pourtant fort belles, & dans des situations agréables & avantageuses; toutes les rues de Paris sont-elles si vilaines que l'on dit? N'y en a-t-il point de droites sur une grande longueur, ni d'ornées de Bâtimens somptueux ? Les Places Roïale & Dauphine sont-elles irrégulieres, & les Edifices n'en sont-ils pas construits d'une même symétrie, aussi - bien que ceux des Ponts Notre-Dame, S. Michel du Palais, & de quelques autres lieux? Ce n'est pourtant pas, à mon avis, qu'une proportion si réguliere fasse toujours un si bel effet à la vue. Les diverses Architectures plaisent souvent davantage, & marquent, je ne sais quoi de plus riant & de plus nombreux, dont e ne voudrois point d'autre exemple que les nouveaux Palais qu'on a bâtis lans les Quartiers de Richelieu & des Marers du Temple.

Mais quoi qu'il en foit, cette grande Rome dont l'on parle, avoit-elle toutes

280 ME. MOLRES AC ses proportions si merveilleuses dans ses quatorze Régions, où l'on comptoit un si grand nombre d'Isles? (C'est ainsi que les Anciens appelloient les Maisons entourées de rues, & presque chaque Maison faisoit une de ces Isles.) Il ne faut que lire tant soit peu les Auteuts qui en ont écrit l'Histoire, & l'on verra qu'Auguste, qui la trouva de boue, c'est-à dire, fort mal bâtie avec de méchans matériaux, la laissa toute de marbre, pour en avoir encrusté quelques-uns en divers endroits; que néanmoins Neron, qui vint depuis, ne la trouva point si admirable, qu'il n'y mît le feu pour la rendre plus belle, ou pour la faire devenir une seule Maison, selon la pensée d'un Ancien, tant il y en avoit desliné une grande & ridiculement spacieuse, pour fon feul logement,

Et qu'ensuite Domitien eut de la peine à le souffrir, tant elle étoit incommode & de mauvaise grace. Ce qui fit, écrire à un fort bel esprit de son tens:

Juvenal, Satyre 3. écrire à un fort bel esprit de son tens:

"Y a-t-il dans Rome quelque Logis de

"louage, qui puisse admettre le soni
meil? Certes on ne sauroit dormir

"à Rome, sans avoir de grandes in
"commodités, d'où beaucoup de ma-

Unaque jam tota stabat in Urbe Domusius

be MAROLLES. Part. III. 181
in ladies prennent leur origine; & le
impassage difficile des charettes dans
in les détours des rues étroites, avec le
impassage difficile des Chartiers en
impassage d'oter leurs bêtes, seroient
impassage d'oter le sommeil à Drusus
in & à des Veaux marins.

-- Nam quæ meritoria somnum

Admittunt? Magnis opibus dormitur in Urbe, Inde caput morbi. Rhedarum transitus at co Vicorum inflexu, & stantis convicia Mandræ Eripiunt somnum Druso, Vitulisque marinis.

Et ensuite : " Si, dit-il, un homme riche est invité à quelque solemni-» té, il y est porté parmi la foule qui " s'écarre pour lui faire place; & de » grands Valets de Liburne le portent à force de bras ; en courant, dans une " litiere faite exprès, où il peut lire en " même tems, ou écrire, ou dormir; » car on y prend aisément son repos, » quand la fenêtre est fermée. (Cela ne ressemble - t-il pas fort à ce que nous voions tous les jours à Paris?) »-Avec cela néanmoins il arrivera pluo tôt que nous, où il veut aller, quoi que nous puissions faire pour nous presser, parceque la foule de devant nous empêche de passer; & celle qui nous fuit, nous choque, afin d'avancer. Celui - ci frappe du coude, cet autre, de la rude barre d'une chaife; l'un nous blesse à la tête d'une
piece de bois; l'autre, d'un gros
vaisseau qu'il porte; mes jambes
font toutes fangeuses, puis on me
foule de tous côtés avec des piés
plats, & le cloux d'un foulier de
quelque soldat s'ensonce dans mes
orteils.

Ante tamen veniet; nobis properantibus

Unda prior, magno Populus premit agmine lumbos

Qui sequitur : ferit hie cubito, ferit affere duro

Alter; at hic tignum capiti incutit, ille metetram.

Pinguia crura luto; planta mox undique magna

Calcor, & in digito clavus mihi miliris hæret.

A ce compte, le Peuple de Rome n'étoit guere plus discret en ce tems-là, que celui de Paris le peut être à présent. Au reste, ajoute-t-il, les juppes recousues se déchirent dans la soule. On voit éclater de loin un long sapin dans un brancart qui avance, & d'autres chartettes entraînent un pin qui chancelle sous sa hauteur, & qui » menace le Peuple en passant. Que si » l'essieu qui porte des marbres, vient » à se rompre, cette montagne ren-» versée écrase tous ceux qui sont au-

Scinduntur tunica farta; mox longa coruscat

Sarraco veniente abies, atque altera pinum Plaustra vehunt, nutant altæ, populoque minantur.

Nam si procubuit qui saxa Ligustica portat Axis,& eversum sudit super agmina montem, Quid superest de corporibus?

Mais peut-être que l'on pouvoit matcher la nuit en sureté dans cette grande Ville, comme l'on fait à-présent par la bonne police qu'y apportent les sages Magistrats. Ecoutons encore ce que dit le même Auteur : » Regarde mainte-» nant les dangers qu'on y court pen-» dant la nuit, & quel espace il y a " du haut en bas des maisons, quand » de quelque pot félé, ou rompu tout-» à-fait, qu'on jette par les fenêtres, » & qui marque sur le pavé l'effort de » sa pésanteur, tu as couru fortune d'en avoir la tête cassée. Tu serois " mal avisé, si n'aïant point prévu un " tel accident, tu allois souper en " Ville, sans avoir fait ton testament. » Tu te mets en autant de dangers, Niv

284 MEMOIRES

" allant ainsi de nuit par les rues,
" qu'il y a de fenêtres ouvertes. Sou" haite donc, & fais en toi-même ce
" miserable vœu, qu'elles se conten" tent de vuider les grands bassins.

Respice nunc alia ac diversa pericula noctis Quod spatium tectis sublimibus, unde cerebrum

Testa ferit, quoties rimosa & curta senestris Vasa cadunt, quanto percussum pondere signent

Et lædant silicem; possis ignavus haberi, Et subiti casus improvidus, ad cænam si Intestatus eas. Adeo tot sata, quot illa Nocte patent vigiles, te prætereunte, senestræ.

Ergo optes, votumque feras miserabile te-

Ut fint contentæ patulas defundere pelves.

Il représente ensuite l'indiscrétion des Valets, & la rencontre des Filoux qui ôtent le manteau, & qui battent les Passans. Cependant on n'appelle point Rome barbare pour cela; & Paris seul est digne de cette injure, pour se permettre beaucoup moins de licence. La sagesse des Romains paroissoit dans leur Police admirable pour ce regard, & les François sont accusés d'une imprudence intolérable, pour ne mettre point la sureté toute entière contre

DE MAROLLES. Part. III. 285 les Voleurs, allant de nuit par les rues de Paris.

Voilà donc quelque peinture de ce que l'on reproche à notre Capitale, avec cette différence néanmoins que de tout ce qui s'en peut colliger des Livres anciens, & entrautres de la troisième des Satyres de Juvenal, il est aisé de juger que Rome étoit beaucoup moins belle avec ses Théatres, ses Obélisques & ses Colomnes, que Paris n'est laid avec toutes ses boues , la mauvaise symétrie de quelques-unes de ses maisons, & la saleté de ses Halles & de ses Marches; car c'est un autre moien dont l'on se sert pour blâmer sa police. Je m'assure que l'on voudroit que toutes choses y fussent arrangées, comme dans un cabinet fort propre, ou tout au moins comme des boètes ou des phioles peinturées dans la boutique d'un Aporiquaire; que ni les herbes, ni les fruits, ni les panniers, ni les gibiers de tant de sorte d'espece, n'y laissassent point tomber d'ordure, & que le blé ni les charrettes n'y portassent point de paille. On dit pourtant qu'il ne se voit rien au monde de comparable aux Halles de Paris ! & que le seul couvert de la Foire S. Germain est une Ville toute entiere, où se trouvent en certaine saison, une infinité de choses pour la satisfaction des curieux, comme il, n'y a rien qui se puisse desirer pour les délices de la bouche, qu'il ne se vende aux Halles, où il y a plusieurs Places jointes ensemble, l'une pour le blé; l'autre, pour les herbes & les fruits; une autre, pour la marée; d'autres, pour la friperie; des rues toutes en-tieres, pour des pourpoints; d'autres, pour des chausses; & quelques-unes pour des souliers, comme au reste de la Ville on en voit de très longues pour les Libraires, pour les Orfevres, pour les Peletiers, pour les Marchands de foie, pour les Pannachers, pour les Couteliers, pour les Tanneurs, pour les Rotisseurs, & ainsi des autres, sans que la faleré, qu'on fair mine de dérefter si fort, & que je n'ai jamais vue, que telle qu'elle doit être dans un lieu très abondant & très fréquenté, comme celui-là, gâte ces présens très exquis que la nature nous y fair avec tant de profusion. Les autres Places destinées pour le même usage, comme la Greve, le Cimetiere S. Jean, la Place Mauberr, la Valée de misere & le Marché neuf, ne sont point plus horribles, quoique l'on s'en serve, aussi-bien que des Halles, pour y faire les exécutions

DE MAROLLES. Part. 111. 287 publiques; qui ne le seroient presque point, si on les faisoit dans un lieu séparé, ou même hors de la Ville, quand ce seroit à Montfaulcon, ou sur quelqu'autre montagne. De-là vient que, pour l'exemple, on les a sagement ordonnées dans les lieux les plus fréquentés; mais il n'est point du tout juste pour cela de dire que les denrées & les vivres en sont fort mal traitées ; car en effet le sang des miserables que la Justice punit, ne réjaillit point dessus; on s'en donne de garde, & l'on ne les en approche point de si près; & cette fange si prodigieuse dont l'on se plaint, souille à peine les manequins, les hottes & les panniers qui les enferment. On ne les ravit point tumultuairement, car chacun veut son compte; mais aussi, comme on a bien d'autres choses à faire, on ne s'y arrête pas trop longtems; & la gravité, ni une certaine lenteur mélancholique, à la mode de qui l'on voudra, ne semblent pas extrêmement judicieuses en ce lieu-là, où il ne seroit guere plus à propos de faire marcher des Chevaux à petit pas, au travers d'une multitude qui a besoin d'éviter l'embarras : cela est bon dans les grandes Villes qui ne sont pas peuplées, ou pour les Entrées triomphales.

On dit de gaieté de cœur, » que l'on » puise les eaux pour boire', entre les barreaux où se lavent les ordures des " Boucheries & des Hôpitaux , & » où se dégorgent les cloaques & les » égouts. » On les prend en des lieux plus nets, sur peine d'amende, & il n'y a point d'eau de riviere meilleure à boire que celle de la Seine. Ce qui fit dire une fois à un Ambassadeur d'Espagne, qui avoit le goût fort dé-licat pour les eaux (je crois que c'étoit le Cointe de Mirabel') que les Parisiens en avoient d'admirables, qui couloient sous leurs ponts, dont tout le monde ne connoissoit pas le prix ni la valeur. D'ailleurs n'y a-t-il pas, en divers quartiers de Paris, des Fontaines d'eau vive, que nous apportent des Aqueducs somptueux? Je voudrois bien savoir s'il y a des eaux en Hollande, & dans tous les païs du Nord, qui se pussent comparer à celles-là, & si le Canal du Tibre est plus épuré que celui de notre grand Fleuve, selon ce qu'en a dit un de nos Poètes. Nous ne manquons pas aussi de Fontaines & de belles eaux dans la plûpart des autres Villes du Roïaume; & quoi que l'on en dise, les vins & les cidres que nous y avons en diverses Provinces, s'y font assez proprement, & avec assez de soin.

On maintient » qu'il ne se peut rien-" voir de plus sauvage que les demeu-» res de nos Paisans, & que nos Vil-" lages sont en desordre. " Certes il n'y en a que trop, dont la guerre & beaucoup d'autres miseres sont cause en partie. J'ai vu néanmoins beaucoup de Villageois mieux logés que plusieurs. Gentilshommes & Seigneurs ne le font en Pologne & en Suede, de la façon que j'en ai oui dépeindre fort souvent les maisons; & les moindres Chaumieres de nos Paisans, quand elles font entieres, ont leurs petites commodités; telles qu'elles doivent être, mais non pas à la vérité sans ces bourbiers & ces lacs devant leurs portes, ou qui n'en sont pas fort éloignés, qui sont bien souvent des fumiers pour engraisser leurs guerets, & des abreuvoirs pour leurs bêtes; car sans cela une maison de Village en France est dénuée de ce qui lui est le plus nécessaire, où il ne faut point rechercher les balustres ni les peintures qu'on donne si libéralement aux n:oindres Villageois d'Hollande, qui ne labourent & ne fement presque point; mais l'odeur des champs fertiles, qui ne leur déplaît nullement, & que je

290 MEMOIRES ne pourrois hair. Odor filii mei, tan-

quam odor agri pleni.

On nous oblige encore de retourner à Paris, pour nous y faire observer, qu'il n'est ni construit ni gouverné avec toute la politesse & tout le rai-nonnement que l'on se peut imagi-" ner, ou que l'on remarque ailleurs. "
Je ne veux rien dire davantage des édifices de cette grande Ville, ni de ce qu'on allegue, sur ce propos, des impersections de la Maison roiale du Louvre, qui seroit à la vérité le plus beau Bâtiment du monde, s'il étoit achevé. Je crois que nos Rois ont été occupés à de bien plus grandes pen-fées. Je voudrois bien néanmoins que ses Officiers & ses Intendans en eussent pris quelquefois un peu plus de soin, au lieu de saire tant de dépenses ail-leurs pour leur intérêt particulier. Et pour le gouvernement de la Ville, je veux dire, pour ceux qui ont soin de sa Police, c'est à la seule Autorité souveraine d'y donner les ordres nécefsaires; ce qu'elle fera toujours, quand il lui plaira, par le moindre témoignage de ses volontés: & je ne veux pas nier que notre grand Prince ne soit quelquesois assez mal servi. Mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas aussi

que ceux qui sont aujourd'hui honorés des Charges publiques, ne s'en acquitrent très dignement, dont nous sommes instruits par les belles œuvres qui s'offrent tous les jours à nos yeux; de sorte que j'aurois bien de la peine à croire que les Villes de dehors eussent des Magistrats plus sages & plus vigilans.

Quand on dit » que le desordre, » la confusion & la témérite des mou-» vemens qui changent à toute heure » la face de cette monstrueuse Ville, nont plus agréables & plus divertife sans que l'uniformité d'actions, la » gravité ou la modestie dans les au-, tres Villes, telles que Rome, "c'est une pure raillerie. Il y a bien d'autres choses dans Paris, qui peuvent agréer à un esprit bien fait, que » des Crochev teurs qui se battent, des Filoux qu'on p arrête, des Harangeres qui s'injurient, des Voleurs qu'on mene penv dre, des embarras qui se forment » ou qui se dissipent, des Affiches de » Comédiens & de Libraires, des Bil-» lets de Charlatans, des Chansons ba-» dines, des Etalages de Marchandies fes, & des Rencontres de visages difv férens. » J'y aimerois mieux, pour mon particulier, ce charmant repos,

292 - MEMOIRES dont il est si facile à chacun de jouir dans fa maison, sans que le Voisin l'incommode ou l'importune, ce prompt secours qui s'y trouve si aisément pour ses besoins pressans, cette consolation admirable de s'y entretenir avec ses Amis, cette abondance merveilleuse de toutes choses; tant de sortes de divertissemens, selon les humeurs différentes; les Conversations des Doctes, le Concours des Nouvelles de toutes les Parties du monde, les Spectacles & les Actions publiques, les saints Lieux, les Visites des Hôpitaux, des Prisons & des Maisons religieuses, les Exercices académiques, la plus belle Cour de la Terre, les Galeries, les Cabiners, les Statues, les Peintures, les Curiofités, les Raretés singulieres, la bonne Chere, la Musique, la Promenade & les Jeux; afin que je joigne à mes inclinations ; tous les divertissemens imaginables qui s'y trouvent si facilemeut, selon d'autres humeurs. Je ne veux pas même douter que ceux, qui ont nommé Paris une Ville barbare, quand ils seroient aussi mauvais François que leurs paroles en cela seul sont peu obligeantes; ne la trouvassent au moins, dans la splendeur des Personnes riches, l'une des plus belles & plus délicieuses Villes du monde. Ce qui se peut encore sacilement juger par la joie, que rant de grands Seigneurs & de Personnes de Conditions dissérentes, sans en excepter les plus graves & les plus saintes, ont de quitter leurs Provinces, avec leurs sonctions importantes & nécesfaires, pour la venir habiter sort souvent, sans crainte, ni de ces Filoux, ni de ces crottes, ni de cette soule téméraire, dont l'on nous saisoit, n'a guere, tant

de peur.

Je ne veux point dire qu'il n'y ait point de vices qui regnent parmi les François. Je ne veux point élever aussi la gloire de la France sur la ruine des autres Nations; mais je maintiens que la France n'est point inférieure à aucune qui soit sur la terre; que Dieu mêne l'a ornée de grands dons; que ses Peuples sont savans & belliqueux; que a politesse & les nobles exercices se rouvent dans la Cour de ses Princes, 🗴 dans ses Académies ; que ses Prêtres ont vénérables, ses Magistrats prulens, sa Noblesse généreuse, ses Cioïens civils, ses Artisans adroits, & es Villageois laborieux; de forte que le l'ouir appeller barbare par la bouche l'un François, il n'y a pas moins de ujet de s'en étonner, que de peine à

MEMOIRES 294

l'endurer, quand ce seroit même Alethophile, cet amateur de la vérité, que j'estime & que j'honore pour toutes les bonnes qualités qui sont en lui, puis-qu'à peine le pourroit-on soussir d'un Etranger, qui auroit moins d'intérêt à nous épargner.

çois sont lé-

On dit donc, par le reproche le plus si les Fran- ordinaire qui se fasse aux François, & dont Alethophile demeure d'accord dans sa Lettre, ou dans sa Satyre à Philotime, » que l'humeur des François est " légere, qu'on leur souhaite la fer-meté, la discretion, les desintéresse-" mens & la fidélité. " Les Anciens ont parlé des Gaulois avec des termes bien plus honorables, bien que la Religion chrétienne, & le Trône d'une Monarchie de treize siecles, n'eussent point achevé de les polir, & de leur acquérir la grande réputation qu'ils ont eue depuis. Cesar, qui les avoit si bien connus, ne leur donne point ces miserables éloges, mais au contraire il en parle en beaucoup d'endroits avec honneur, aussi-bien que Tacite, en décrivant leur valeur. Suetone, Herodian, Dion & Vopiscus, leur donnent des louanges considérables; & Virgile, sans leur dire d'injures, n'aïant dessein que de donner des louanges aux illustres

DE MAROLLES. Part. III. 295 Romains, les dépeint ainsi sur le Bouclier du magnanime Enée : » Là, dit-» il, par des Galeries de fin or, vole-" toit une Oie au plumage d'argent, avertissant que les Gaulois étoient à la porte du Capitole; car les Gaulois, en montant par des sentiers " difficiles, se rendoient maîtres de » la Forteresse, à la faveur de la nuit. » Ils avoient leurs cheveux dorés, aufsi-bien que le poil des joues; leurs Cottes d'armes étoient raiées de couleurs diverses; ils entorrilloient d'or » leur col qui avoit la blancheur du " lait; & chacun d'eux faisoit reluire " en sa main deux Javelots des Alpes, " se convrant tout le corps de longs » Pavois.

Horace, pour marquer leur générofité dans sa neuvieme Épode, dit » que » les Gaulois, ne pouvant souffrir la » honte d'Antoine, l'abandonnerent, » & firent tourner tête à deux mille » Chevaux contre lui, en faveur de » Cesar, dont ils chanterent les louan-» ges.

Ad hunc frementes verterunt bis mille equos Galli canentes Cafarem.

Et dans l'Ode quatorzieme du quatrieme Livre à l'Empereur Auguste, il dit que la Gaule ne s'épouvante point de

» noissance des Dieux est donnée, aussi-» bien que de tous les secrets du Ciel s.

ou qui êtes les feuls qui les ignorez!

Solis nosce Deos, & Cœli numina vobis Aut solis nescire datum.

Vous habitez de profondes Forêts
dans les plus grandes folitudes de

vos Bois facrés, & vous penfez que

» les Ames séparées des corps ne tom-

DE MAROLLES. Part. III. 297 » bent point dans les Enfers, & qu'el-" les ne cherchent point les tristes demeures de l'Erebe; mais qu'elles vont' en quelque monde étrange ( selon l'opinion de ses Philosophes, qui mettent des Mondes dans la Région des Etoiles ) où elles se revêtent de nouveaux membres, la mort n'étant qu'un intervale au milieu d'une longue vie, si les choses que vous "dites, vous sont des vérités connues. ... Peuples certainement heureux dans " votre erreur, sous la froideur des ... Climats que vous habitez, puisque " la crainte de la mort, la plus violente de toutes les craintes, ne peut rien " sur votre esprit. Ce qui fait que vous » vous précipitez avec tant de généro-" sité dans les périls, & que vous re-" gardez la mort sans étonnement, ntenant à infamie d'épargner une vie oui doit retourner.

Claudien, dans son premier Livre des Louanges de Stilicon y décrit en peu de mots la noble fierté des Gaulois,

avec leur armure.

Gallia crine ferox, evinctaque torque decoro, Binaque gesa tenens animoso pectore.

Juvenal', dans la huitieme Satyre dit qu'ils étoient redoutables aux Romains.

Horrida vitanda est Hispania, Gallicus axis,

Juvenalis, Mais dans un autre endroit; il appelle sat. 13: la Gaule diferte, qui enseigne les Bretons à faire des Plaidoiers.

Gallia Causidicos docuit facunda Britannos.

Et ailleurs: Que la Gaule, dit-il à quelqu'un, te reçoive chez elle, ou plutôt l'Afrique nourrice des Avocats, si tu veux donner quelque prix à ra langue diserte.

---- Accipiat te

- Gallia, vel potius Nutricula Causidicorum Africa, si placuit mercedem imponere lin-

guæ.

Sous l'Empire de Claudius, les Gaulois, dont les Peres avoient brûlé la Ville & affiégé le Capitole, furent reçus dans le Senat par l'autorité de l'Empereur, qui protesta de suivre en cela l'exemple de ses Prédécesseurs, qui avoient empli cette Compagnie des plus illustres Personnes qu'ils avoient pu trouver parmi les autres Nations. Et il ne sert de rien de dire ici que les Gaules étoient dans l'Empire, & que les Gaulois étoient Citoïens Romains. Quand cela seroit, cette qualité si re-commandable de Citoïen Romain en ce tems-là, faisoit-elle que les Peuples qui en étoient honorés, fussent plus polis & moins barbares qu'ils n'ont été depuis, étant gouvernés par des Princes

plus humains, & plus vertueux que les Empereurs romains? Mais enfin ces Gaulois furent les premiers des Peuples belliqueux, qui fecouerent le joug de la Tyrannie de Néron, sous la conduite de Vindex & de Rufus, dont l'Histoire se lit dans Suetone & Tacite.

Au reste, voici un témoignage de Procope de Césarée dans son sixieme Livre, en parlant des François sous l'Empire de Justinien, lequel mérite pien d'être allegué. Les François, ditl, sont doués & remplis de très bonnes nœurs, & ils font fort civils. Puis il es loue merveilleusement, les estime eaucoup pour leurs vertus, & pour la ustice, dont ils usent également envers out le monde, admirant aussi la conorde, qui étoit entr'eux: & après en voir dit plusieurs choses singulieres, ajoûte. " Les Sujets de leurs Rois peuvent en sureté converser les uns avec les autres, fans avoir de haine cachée, & par-là, continue-t-il, on peut voir comme ils aiment la Justice & leur Pais ensemble, & comme leurs Princes, quand l'occasion s'en présente, se montrent doux & faciles à obéir. Les François donc se surmontent premierement eux-mê" mes, & puis surmontent leurs Voiins. Les Fils succedent au Roïaume de leurs Peres.

Voilà le témoignage que Procope rend des François, sans être préoccupé de l'amour de la Patrie, & que nul ne pourroit pourtant blâmer, quand il ne le voudroit pas louer, puisqu'il n'étoit pas François. Cependant les Anciens, & les Etrangers nous feront honneur, tandis que des François naturels s'efforceront de nous en ôter la douce gloire, en donnant le nom de Barbare à leur chere Patrie.

Je ne vois pas comment on se pourroit exempter de blâme, si l'on en parloit tout de bon, ni où la galanterie se
trouveroit, en perdant le respect pour
une chose si vénérable. Sans mentir,
si je l'ose dire, je craindrois, qu'il n'y
eût en cela quelque sorte de stupidité
séroce, si l'on n'en parloit dans le même dessein, que l'Auteur de l'Ecrit,
que je resure: car ce savant Homme
ne l'a entrepris, que pour nous donner
sujet de parler, & de composer ce petit discours contre le langage de plusieurs, qui se tenant sort habiles,
croient se rendre sort considérables en
méprisant tout le reste.

Mais voïons si les François méri-

DE MAROLLES. Part. III. 301 tent plus le nom de legers, que les autres Peuples de l'Europe ? Voici la grande objection. Paul Jove, qui étoit Italien, & peu affectionné à la France, l'a maintenue quelque tems? Mais les libéralités de notre Roi François I lui firent changer d'avis : toutefois cet Auteur, & Pierre Crinitus, Italien comme lui, se sont peu souciés de la France, & n'ont récherché que l'honneur de leur Païs; en quoi je ne leur sais pas mauvais gré. Ils ont suivi en celal'exemple de Tite-Live, qui étoit Ennemi du nom Gaulois, parcequ'il aimoit sa Patrie; desorte qu'il ne pouvoit souffrir l'éclat des Gaulois, à cause des armes victorieuses, qu'ils avoient tant de fois portées en Italie, & d'autant que ces Peuples belliqueux, ne voulant point endurer lejoug de la domination Romaine, s'efforçoient continuellement de le secouer, par des entreprises nouvelles contre leurs Vainqueurs; il est vrai que César même, qui les tenoit en assez grande estime d'ailleurs, les a nommés Legers, aussibien que quelques autres Ecrivans d'I-talie : mais la feule & véritable raison, qu'ils en ont eue, n'est que de l'illuscre impatience qu'avoient les Gaulois de reconquérir la Liberté, qu'on leur Tome II.

MEMOIRES 302

\* Ce Païs s'étendoit le, long de la riviere de Loi- " re. & ce n'est ,, pas seulement le Païs Char- " main.

Figil.

avoit ravie. Autrement César eut-il écrit en parlant des Druydes; » qu'ils s'assembloient toutes les années sur les frontieres du Pais des Carnures. au milieu de la Gaule\*, & que là, faisant droit à tous les Gaulois, ils se tenoient fermes à leurs Sentences, comme à des Arrêts inviolables «. Et de fait, Vopiscus rapporte dans son Histoire, une Lettre de l'Empereur Aurélien au Sénat, où il lui mande: » Nous avons établi au-delà du Rhin » pour notre Lieutenant général Post-" humus, (c'étoit un Gaulois) digne » à mon avis de la sévérité des Gaulois, & qui fera bien garder la majesté de l'Empire, & le bon droit à

" à tout le Monde.

constante que la nôtre, à conserver la pureté du Christianisme, depuis qu'elle l'a reçu ? C'est ce qui a fait dire à S. Jérôme, que la Gaule seule n'avoit point de Monstres: mais qu'elle étoit pleine d'Hommes très valeureux & très Hier. advers. éloquens. Sola Gallia Monstra non habuit, sed Viris fortissimis & eloquentissimis semper abundavit. Et depuis que de tant de sortes d'Etats, qu'il y avoit autrefois dans les trois Parties de la Gaule que les Romains appelloient

D'ailleurs, quelle Nation a été plus

DE MAROLLES. Part. III. 303 Transalpine, cette illustre Province s'est soumise sous le Gouvernement d'un feul, l'a-t-on vue changer, comme l'Italie & Rome même, à qui l'on attribue tant de fermeté ? l'Empire depuis Jules-César n'a duré que quatre cens ans, parmi toutes les vicissitudes que l'Histoire nous apprend de Princes chassés, précipités, assassinés, pendus ; quelques-uns de Familles patriciennes, d'autres élevés de la lie du Peuple par la violence des Legions, & plusieurs Etrangers, sous l'autorité desquels de jeunes Garçons, des Femmes débauchées, des Histrions, des Esclaves, des Bouffons, & des Enragés, ont exercé la souveraine Puissance. Depuis, les Goths, les Huns, les Vendales, les Lombards, les François, les Allemands, les Normans, les Espagnols, ont dominé l'Italie, qui s'est trouvée ensuite partagée par les factions des Guelphes & des Gibelins, & demeure aujourd'hui déchirée en petites Principautés, aussi-bien que l'Allemagne, & les Païs-bas. La France, au contraire, qui contient tant de Peuples différens, avec des Coutumes diverses qui n'ont point chan-gé depuis les anciens Gaulois, demeure constamment réunie depuis treize siecles, sous une Couronne auguste, que

304 MEMOIRES nulles factions, nulles guerres intestines, nulles prétentions étrangeres, nulles entreprises, n'ont pu démembrer, ni mettre en pieces. Nos Académies, les premieres du Monde chrétien, instituées depuis six cens ans, sont encore debout. Les plus anciens Monasteres de la Chrétienté subsistent encore en France depuis leur Fondarion. Quelques-unes de nos Eglises sont les seules, qui n'ont point reçu de nouveautés : certains usages en chaque Province se sont conservés inviolables. Toujours les François ont été valeureux. Nos Communautés religieuses, qui ont embrassé les Réformes selon leur premier Institut, perséverent dans une grande vertu intérieure, & modestie & bienséance extérieure. Nos Juges paroissent toujours graves & majes-tueux comme des Rois, sur les Tribunaux où ils rendent la Justice. Nos Artisans changent rarement de métier. Les Divorces dans les Familles n'y sont point autorisés; on y a grande horreur des Alliances inceltueuses. Les Valets y vieillissent d'ordinaire au service de leurs Maîtres. Quelques Sages à la vérité y peuvent devenir fols, comme en beaucoup d'autres Païs : mais les Fols y deviennent malaisément fages, ce qui est une malheureuse espéce de constance: & je crois qu'il y a peu de ces derniers, qui s'étant préoccupés de quelque chose mauvaise, soient capables de changer, pour quelque bonne raison qu'on leur puisse alléguer.

Il n'y a que les modes, qui changent si souvent aux habits des Hommes & des Femmes, d'où l'on prend sujet de faire croire au Peuple, qu'il n'y a que le seul François, qui marque en cela une extrême inconstance. Cependant nos Voisins se conforment assez à cette variété; & quelques-uns s'efforçant de nous imiter, n'y réussissent pas toujours heureusement : d'autres prennent des modeles tout contraires, & tous suivent l'usage des tems & des saisons, proportionné au climat & au tempéramment du Païs. Il est vrai, que les François, c'est-à-dire, les jeunes Gens de la Cour & des grandes Villes ( car les Vieux, non plus que les Villageois, & tout le Peuple rustique, n'y prennent point de part ) paroissent avoir un peu plus d'inclination, que les autres Nations de l'Europe, à suivre des modes différentes. Ausli peut-on dire, qu'ils ont plus de gentillesse & de gaieté d'esprit. Ils portent aujourd'hui des trois cens

O iij

Ceci fut com- aulnes de Rubans, de diverses couleurs, rosé un peu avant que l'E- sur les chausses; ils en portent autour dit sur Publié de leur chapeau-, & ils en parent leurs contre cette Modeinutile. Chevaux, & les rideaux de leurs Ca-

rosses. Ces Rubans s'appellent Galants, & les Femmes trouvent cela beau: mais la durée n'en doit pas être longue; & comme tout change sous le Soleil, il ne faut pas douter aussi que la vie de cette Mode ne soit courte, & qu'elle ne finisse bientôt. La Nature muzble ne fouffre point de violence, qui l'empêche d'agir selon ses caprices; & même puisque tout change ici-bas, ce seroit une fotte gravité de demeurer tou-jours d'une même façon. N'y a-t-il pas des âges, & des états différens, auxquels il se faut accommoder? Et les Personnes les plus augustes, & les plus vénérables, n'admettent-elles pas aussi du changement dans leurs habits, dans leurs coutumes, & dans leur extérieur?

Le Pape Jules II sut le premier, qui porta la barbe longue, au lieu que ses Prédécesseurs l'avoient courte ou rasée, par l'usage que les Moines avoient introduit dans l'Eglise, depuis qu'ils surent élevés au Pontificat. La Couronne cléricale a été diverse, selon les tems divers, & aussi, pour marquer les Di-

DE MAROLLES. Part. III. 307 gnités ecclésiastiques, & les Familles différentes des Religieux. Les Mitres & la Thiare Papale n'ont été portées que depuis huit cens ans, & les premieres n'avoient garde d'être si élevées qu'elles font à présent. Au commencement cette Thiare du Pape n'avoit qu'une bande de pourpre en broderie, comme un Diademe autour du front, pour montrer la Roïauté du Sacerdoce : depuis, cette Bande fut enrichie de fleurons d'or, & s'appella Couronne; & finalement, on y en mit trois l'une sur l'autre, pour montrer la Tou-te-puissance du souverain Pontise au Ciel, fur la Terre, & dans les Enfers, felon la penfée du R. Pere Jean de Varennes de la Compagnie de Jesus, dans fon Livre du Roi d'Armes, en la pa-ge 382, où, selon la plus véritable opinion, pour montrer sa Jurisdiction plenière sur les trois Parties du monde, qui étoient alors connues, pensant qu'il n'y en eût point d'autre fur la Terre; mais une quatrieme Partie, que nous appellons l'Amérique, s'étant trouvée depuis, & n'étant pas imposfible, qu'il ne s'en découvre encore quelque autre avec le tems, & surrout vers les Régions australes, dont l'on a déja eu quelques indices, on a

O iv

rrouvé bon de surmonter ces Couronnes roïales de la figure d'un Monde, pour ne rien obmettre, & comprendre

tout l'Univers en Mystere.

Les vêtemens sacerdotaux ont aussi changé. Les Chasubles des Prêtres, qui sont aujourd'hui si commodes, & si bien échancrées sur les épanles, étoient autrefois toutes rondes, & se retroussoient sur le bras par le côté, afin de les avoir libres pour les Cérémonies sacrées; c'est pourquoi les Clercs, qui fervoient à l'Autel, foulevoient le derriere de cette Robe, quand le Prêtre levoit le Sacrement, pour le montrer au Peuple par-dessus la tête, afin de l'adorer; & ce qu'on en fait à présent, n'est plus qu'une Cérémonie, qui ne sert de rien, & qui n'est peut-être par fort de la bienséance. Les Chappes, qui font des Manteaux d'Eglise, avoient un Chaperon par derriere, que les Ministres mettoient sur leur tête : mais ce Chaperon s'est changé en une demie ovale d'étoffe, qui descend sur le dos, de la couleur des Orfraies, c'est ainsi qu'on appelle les Bandes en broderie qui tombent sur le devant de ces Man-teaux avec la piece, où l'on met les agraffes.

Le Camail des Evêques & des Ab-

bés n'étoit qu'un petit Mantelet, qui avoit un pareil Capuchon, qui leur servoit de Bonnet; mais il est à présent si petit & si étroit, qu'à peine y pourroit-

on cacher le poing.

Les Chapeaux des Cardinaux avec leurs grands Cordons de foie, enrichis de Houpes vermeilles, ont pris la place des Chapeaux que les Gens d'Eglise mettoient sur le Capuchon de leur Camail, allant par la campagne, pour fe garantir de la Pluie, ou du Soleil: & de peur que ces Chapeaux ne fussent emportés par le Vent, ils y mettoient des Cordons pour les lier sous le Menton. On les a enrichis d'une teinture de Pourpre, depuis le Pape Innocent IV, comme le reste de l'habit de ces Patrices Romains, qui précedent les Evêques de l'Eglise catholique, depuis deux cens cinquante ans ( car il n'en étoit pas ainsi du commencement, ni même d'abord que leur Dignité se trouva honorée dans leurs Eglises, comme celle de quelques Abbés, des Droits épiscopaux, bien qu'ils ne sussent que Prêtres, Curés, ou Diacres. ) Ils portent le titre d'Eminentissimes, depuis la Constitution du Pape Urbain VIII, en l'année 1629; car on se contentoit auparavant de les appeller Illustrissimes

Oу

& Révérendissimes: mais comme ils se sont élevés à une Dignité suprème, &, selon l'opinion de quelques Canonistes, comparable à la Dignité roïale, afin de distinguer leurs qualités de celles d'autres Prélats, sa Sainteté choist le titre d'Eminentissime, qui lui sut proposé avec celui de Dominantissime, afin que l'on pût dire: votre Eminence, ou votre Domination, pour leur conserver le respect qui leur est dû, où l'on a compris les trois Electeurs ecclésiastiques, & le grand Maître de Malte; mais dans un degré inférieur.

Les habits des Moines & des Religieux ont varié de la même forte, & le Scapulaire de quelques-uns étoit une Robe sans manche & courre, qu'on leur donnoit pour le travail : mais enfin il est devenu un Habit essentiel de l'Ordre; & la fainte Vierge en a donné plusieurs, & sur-tout celui des Carmes, à qui l'on a conféré de merveilleuses Indulgences. J'ai vu les Chaperons des Peres Jacobins, de trois formes différentes; le premier avec un Bonnet quarré sous le froc, le second avec une espéce de crête au-dessus de la tête, & le troisieme large & bas, comme ils le portent à présent, auquel je me souviens que le Pere des Landes, depuis

DE MAROLLES. Part. 111. 111 Evêque de Tréguier, s'accoutumoit si malaisément, que se détournant quelquefois pour tousser, il ne rencontroit que le dedans de son Chaperon, qui ne suivoit pas le mouvement de sa tête, comme celui qu'il portoit auparavant, dont il étoit un peu incommodé. Les Habits des Bénedictins, & des Religieux des Ordres de S. Augustin & de S. François, ont aussi été portés, en divers lieux & en divers tems, selon des formes fort différentes; & chacun a cru en cela, avec beaucoup de raison, qu'il pouvoit suivre l'avis des sages Supérieurs, & des Congregations particulieres, outre les coutumes des Païs & des lieux.

N'est-ce pas aussi de notre tems, que les Ornemens des Autels ont changé, pour suivre l'exemple de Rome? Tous les degrés, qui y sont à présent, pour y monter, n'y étoient pas du commencement: on n'y arrangeoit pas, comme on fait aujourd'hui, beaucoup de petites Images, d'Agnus, & de Pots peinturés, ornés de Fleurs naturelles & contresaites: & les Custodes, suspendues au bout d'une Crosse de bois doré, ont été ôtées en faveur des Tabernacles. On ne se met plus en peine, sur le même modele de Rome, de

MEMOIRES tourner les Eglises du côté de l'Orient, felon l'ancien usage : nous y allumons un grand nombre de Chandelles, ensuite du besoin qu'en avoient nos Peres, quand on faisoit les Temples obscurs à dessein, pour représenter les anciennes Cryptes sous Terre, où les pre-miers Chrétiens célébroient leurs Synaxes. Les anciennes Assemblées synodales duroient autrefois trois jours, ou une semaine au plus, pour des affaires importantes concernant la Doctrine & la Discipline des Eglises; & aujourd'hui elles passent les années entieres, & il semble même qu'il ne soit plus nécessaire de tenir de Conciles généraux ou nationaux, sur beaucoup de difficultés qui se pourroient offrir, non plus que de consulter les Livres, & les anciens Usages de l'Eglise, pourvu qu'il plaise au S. Pere de prononcer ses Oracles. Celui qui est aujourd'hui sur la Chaire apostolique (14), & de qui le savoir, la modestie & la pieté se sont tant fait admirer, qu'on le considere comme le plus grand Pontife qui foit monté sur le Trône ecclésiastique. depuis S. Leon, a changé quelque chose dans la coutume de l'adoration

(14) Le Pape Alexandre VII. (Fabio Chifi),

qu'on rendoit au Pape sur l'Autel, le

DE MAROLLES. Part. III. 313 jour de sa Création : il a jugé à propos de se tenir à genoux, étant porté sur les épaules de quelques Estafiers ou Officiers, le jour de la Fête du S. Sacrement, quand il le suit en Procession, ce que ses Prédécesseurs faisoient autrement, soit allant à pié par les rues, ou à cause de leur infirmité, se tenant assis dans une Chaise. Sa modestie a été si grande, qu'il s'est abstenu jusqu'ici de ce que les autres Pontifes s'étoient permis en la Personne de leurs Neveux, qu'ils élevoient à la seconde Dignité de l'Eglise, aprés le Pontificat. On aime quelquefois dans Rome la Simplicité apostolique, & quelquesois la magnificence roïale. En des tems on y renverse les Monumens des Païens, & en d'autres, on les y releve : & ces Vignes, & ces Palais si superbes, dont l'on tire des argumens si spécieux, pour élever la politesse de cette Ville audessuis des autres, n'y étoient pas, quand, le Pape Gregoire XI, le dernier des François, y reporta son Siége d'Avignon, où six de ses Prédecesseurs l'avoient tenu devant lui : & de fait cette pauvre Ville étoit alors si barbare, au sens de ceux qui cherchent la politesse dans la pompe & dans le luxe, que le Pape n'y retourna, par les prieres inftantes que lui en fit alors sainte Catherine de Sienne, que pour satisfaire aux purs devoirs de sa Charge & de la pieté, qui requéroient de sa vigilance pastorale, qu'il résidât dans l'Eglise qui lui étoit principalement commise, & qu'il laissat celle d'Avignon au Gouvernement de son propre Evêque, érigé depuis en Dignité d'Archevêque, par le Pape Sixte IV, mais qui est merveilleusement obscurci, & qui n'a comme point d'autorité en la présence de M. le Légat, qui représente sa Sainteté.

Ceux qui m'obligent d'écrire ce difcours pour défendre l'honneur de ma chere Patrie, disent qu'on souhaite aux François, la fermeté, la discrétion, le desintéressement & la sidélité. Certes je voudrois que tous les François sussem véritablement François, & je sais bien qu'il n'y en a que trop parmi nous de lâches, de vicieux, d'imprudens, d'avares, d'impies, de persides, de téméraires, de sous, d'ignorans, de présomptueux & d'injurieux; mais je sais bien aussi qu'il n'y a point de Nation au Monde, où il se trouve tant de braves, de vertueux, de sideles, de prudens, de sages, de savans, de modestes & de généreux.

DE MAROLLES. Part. III. 319 Cette fermeté que l'on souhaite aux François est une vertu héroïque, qui ne se trouve que dans les grandes Ames; & le Vulgaire la connoît si peu, qu'il n'est pas croïable qu'elle soit plus commune ailleurs que chez nous. Il n'y a pas néanmoins lieu de douter que nous n'en aïons plusieurs, que nulles mena-ces des Puissances illégitimes ne sauroient ébranler, & que nulles promef-fes ne sauroient séchir, pour les détacher des solides fondemens de la piété, ou de la fidélité qui est due au Roi pour son service & pour la gloire de l'Etat; ce qui se rencontre rarement autre part, & sur-tout au lieu où des Gens s'appellent Créatures de ceux qui ne leur font du bien que pour leurs propres intérêts. Ce que plusieurs parmi nous n'imitent que trop à présent, les meilleurs naturels se trouvent d'ordinaire corrompus par les mauvais exemples & par les doctrines pernicieuses qui ne s'insinuent que trop parmi le peuple. Mais nos Voifins sont-ils plus exempts que nous de cette contagiense peste? N'y a-t-il des Fourbes, des Impies, des Blasphémateurs, des Meurtriers, des Traîtres, des Impudiques,

que parmi nous ? L'Espagne, l'Anglererre & l'Italie, se trouvent-elles exemp316 MEMOIRES tes de Criminels, de Voleurs & de Bandits? N'exerce-t-on point de châti-mens dans tous ces Lieux-là? Certes il n'en faut pas douter; mais quoi qu'il en soit, je me donnerai bien de garde de les appeller Barbares. Il y a par-tout des Méchans & par-tout des Gens de bien; il y a par-tout des poltrons, partout des braves. On trouve en tout pais des gens intéressés & des généreux, des dissolus & des chastes, des cruels & des pitoïables; mais par toute la terre le nombre des fous est plus grand que celui des sages; & si une Province se peut glorifier d'avoir une douzaine de vertueux, quand tout le reste ne le seroit pas, on lui feroit injure de l'appeller barbare, à plus forte raison, si les Loix divines & humaines y sont respectées, comme elles le sont en France, où l'on pourroit compter tant de galands hommes, tant de valeureux, tant de polis, tant de savans & tant de pieux.

Rex erat Æneas nobis, quo justior alter Nec pietate suit, nec bello major, & armis.

D'où nous conclûmes, avec tous les honnêtes Gens, à qui nous fîmes part de cet entretien, que la France avoit été injustement accusée de barbarie, & que ceux des nôtres, qui ont dit ou

DE MAROLLES. Part. III. 317 qui ont écrit que les François sont légers, ont eux-mêmes suivi légérement les paroles de quelques Anciens, qui les ont ainsi nommés pour des causes par-ciculieres où ils avoient intérêt, & que nous avons touchées en passant. Et certes, si un Italien, un Espagnol ou un Hollandois, en avoit dit sérieusement autant de sa propre Patrie, outre que je n'y ajouterois point de foi, j'avoue franchement que je ne l'estimerois point du tout, quelques bonnes qualités qu'il pût avoir d'ailleurs.

Quod genus hoc hominum ? Quæve hunc tam Ancid. 1. Barbara morem

Permitrit Patria?

Ce n'est pas mon dessein que ceci tombe sur l'Auteur de l'Ecrit auquel j'ai essaié de répondre ; car je le tiens trop généreux & trop bien né, pour dire, autrement que par maniere de devis, ou par une espece de petite Satyre de plusieurs choses qui lui peuvent déplaire, que Paris & les François sont barbares, puisqu'en effet, & sans nous en faire trop accroire, il n'y a point de Ville au monde plus belle ni plus civile que Paris, ni de Peuples sur la terre plus savans, plus sinceres, plus vaillans, plus adroits, ni plus polis

que les François, de la façon que l'on peut dire que les Nations sont valeureuses, ou qu'elles ne le sont pas, puisque tout n'y sauroit jamais être égal,

ni dans la derniere perfection.

Aureste, la Patrie ne peut jamais être si ingrate à quelqu'un, qu'il ne la doive toujours considérer comme une Mere à laquelle il est obligé de rendre du respect; & je crois qu'il n'y a point de violences ni d'outrages, qu'il ne fallût endurer pour sa gloire, quoique l'on y sût rarement reconnu pour quelques bonnes qualités que l'on pût avoir.



### DEUXIEME DISCOURS.

Que tous les Païs sont égaux en certain sens , & qu'il faut aimer sa Patrie.

OUTE la Terre est le Païs des honnêtes Gens, & tout le monde est comme une grande Ville , dont chacun de nous est Citoïen, pour l'habiter tout le tems de sa vie; les uns vers les portes d'Orient ; les autres , vers celles du Couchant; plusieurs, du côté du Nord; & quelques uns, vers les aspects du Midi. Tous les Quartiers y ont leurs commodités & leurs beautés, & quelqu'éloignés qu'ils foient les uns des aures, un même Soleil les éclaire également tour-à tour. La communication n'en est pas toujours facile par la disance des lieux, qui sont séparés de Rivieres, de Lacs & de Montagnes. C'est ourquoi les Habitans, qui ont peu de commerce les uns avec les autres, ne 'entendent pas le plus souvent, tant eur langage est différent; & les Voiins font si querelleux, & quelquefois le si mauvais sens, qu'ils ont bien de

la peine à s'empêcher de se faire la guerre. Il y en a même qui se déchirent impitoïablement, quand ils se rencontrent; plusieurs se portent des envie étranges les uns aux autres, & chacun affecte ses dévotions, ses coutumes & ses Loix. Les uns vivent sous des Gouverneurs; les autres, sous des Princes abfolus; un grand nombre, fous des Magistrats institués, ou sous des Chefs tirés des principales Familles; & quelques-uns, sans Discipline & sans Confeil. Mais comme le souverain Roi, qui exerce par-tout sa Puissance selon son bon plaisir, ne sort jamais de son Palais, pour se rendre visible à ses Sujets; aussi faut-il avouer que fort peu le connoissent, bien que tous sentent son pouvoir. De là vient qu'il est servi avec tant de diversité, & que plusieurs confondent bien souvent ses Ministres avec lui-même, & leur rendent des honneurs qui n'appartiennent qu'à lui feul. Quelques autres veulent qu'il ait des Compagnons, d'une égale Puissance, & les nomment diversement; d'où sont venus de si grands & de si longs débats, depuis plusieurs siecles, qu'il n'a pas encore été possible de les terminer, & il n'y a pas d'apparence d'y voir jamais de fin. Cependant si nous étions tous

DE MAROLLES. Part. III. 321 en sages, nous vivrions en repos; & e ce que nous sommes en guerre contiuelle, c'est une marque que le nomre des foux est beaucoup plus grand ue celui des gens bien sensés, & qu'il y a point de lieu sur la Terre, qui se iisse glorifier d'être exempt de cette éplorable fatalité. De quoi donc nous lettrons-nous en peine de voïager si in, & de changer de Païs? Seronsous mieux sous un autre Climat, où on ne vit pas plus long-tems, ni fous e meilleures Loix? La fociété nous y ra-t-elle plus agréable parmi des gens ni ne sont pas plus civils, ou qui ne.

lent pas mieux que nous?

"Heureux est celui qui a passé tout le tems de sa vie dans son propre Héritage; que sa Maison a vu dans son enfance, & qu'elle voit encore dans sa vieillesse; qui se soutient de son bâton sur le même sable où il rampoit dans son bas âge; qui compte plusieurs années de son séjour sous un même toît; que la fortune n'a point entraîné après elle parmi des troubles infinis; & qui n'a point bu des eaux inconnues, sortant de son Païs; qui ne s'est point sait Marchand, parcequ'il appréhendoit les tempêtes de Mer; qui n'a point aussi

" fouffert les crieries du Barreau, où la voix des Plaideurs devient enrouée, n'aïant point appris le style des affaires; & qui, ne s'étant ja-» mais foucié d'aller à la Ville, a joui » commodément à la Campagne de l'aspect du Ciel; qui compte les années par les moissons alternatives, & nullement par les Consuls; qui marque l'Automne par les fruits, & le Printems par les fleurs; à qui un même Champ cache le Soleil, & redonne le jour; qui mesure sa journée par son travail ordinaire; qui se fouvient qu'un grand chêne n'étoit autrefois qu'un petit rameau, & qui " voit ses arbres vieillir avec lui. " C'est ce que disoit autrefois un illustre Ecrivain, du tems de l'Empereur Ho-

Claudian.

norius, parlant d'un Vieillard de Verone, aussi éloigné de cette Ville, pour n'y avoir jamais mis le pié, que des Indes, où les Peuples sont basanés; & les Rives du Benac (15) étoient pour lui les Rivages de la Mer-rouge.

Proxima cui nigris Verona remotior Indis, Benacumque putat littora rubra lucum.

" Toutefois sa santé étoit vigoureuse; " il avoit les bras forts, & il étoit ro-

<sup>(15)</sup> Aujourd'hui Laco di Garda,

buste Aïeul dans le troisieme âge de sa vie. Et ensuite: Qu'un autre, dit-il, coure donc le Païs, & que sa curiosité le porte sur les frontieres de l'Espagne. Il aura plus couru, mais l'autre aura plus vécu.

rret, & extremos alter scrutetur Iberos: Plus habet hic vitæ, plus habet ille viæ.

ans mentir, cet homme prir un bon onseil de ne point bouger de son Vilnge, & de se contenter de son petit hamp, puisqu'il ne lui refusoir rien es choses nécessaires à la vie, pour la asser doucement; & je crois qu'îl avoit e sens assez bon, pour ne s'imaginer as que d'autres Païs sussent meilleurs ue le sien. Aussi ne puis-je douter que nature & l'accoutumance ne les rende ous égaux à ceux qui en tirent leur oriine. Les Negres ne fe plaignent point e l'ardeur & de la fécheresse de leur llimat ; & nous apprenons , d'une Rétion de Groenland, que des Gens de Païs de néges & de frimats, pour re fort Septentrional, aïant été ameés en Dannemarc, du tems de Chriserne III (16), conçurent des pensées e desespoir, de se voir si loin de chez

<sup>(16)</sup> Qui a regné depuis 1535, jusqu'au commenment de 1559.

MEMOIRES eux, bien que le Dannemarc soit sous un Climat beaucoup plus tempéré, & préféroient, pour leur breuvage, de l'huile de Poitson, au vin le plus délicieux. Les Brasiliens s'accoutument mal aisément en Europe; & les Sauvages des Monts hyperborées ne font point état de nos fruits ni de toutes nos moissons; tant il est vrai que les habitudes & la naissance naturalisent à l'homme toute sorte de Païs. C'est d'où j'ai prérendu justifier que tous sont bons, du cô-té de la nature, & que l'un ne vaut guere mieux que l'autre; mais tous aussi se trouvent corrompus par la malignité de la condition humaine, qui croît de jour en jour, & qui seme tant de guerres & de divisions dans le monde, que nous pouvons dire que tous sont mauvais, & que l'un n'a gueres plus sujet que l'autre, de se glorisser de n'être point Barbare.

D'où vient que, pour nous vanter d'être si civils & si polis, & qui certes le devrions être par les principes de la sagesse qui nous sont enseignés, nous sommes tous les jours à nous battre, comme des animaux surieux: en quoi il n'y a peut-être guere de dissérence de nous d'avec ceux qui se mangent les uns les autres. Je parle de tous les

Peuples

DE MAROLLES. Part. III. 325 Peuples de l'Europe, sans en excepter un seul; & je n'ai garde de taxer mon Païs d'être plus cruel, ou plus inhumain que ceux qui sont autour de nous : mais je ne l'excuse pas aussi d'être tombé dans la même corruption. Que si tout se trouve égal de la sorte, un Homme d'esprit croira-t-il avoir grand sujet d'honorer de ses louanges les Nations voisines, pour les qualités naturelles, & de blâmer son Païs, pour la même raison ? S'il juge à propos d'en user de la sorte, n'est-ce pas une marque qu'il n'en fait point d'état, & qu'il seroit plus insensé que ceux qu'il accuse de n'étre gueres sages, si après cela il vouloit exhorter quel-qu'un à exposer sa vie pour sa gloire & pour son salut? Du moins puis-je croire, qu'il s'en dispenseroit aisément pour son particulier; & si je ne suis le plus trompé de tous les hommes, Atilius-Regulus eût été ridicule à son jugement, de se déterminer comme il at, par une valeur incomparable, à un illustre bannissement pour sa Patrie; s'il eût été François, il ne se fut point abstenu de consentir à des conditions nonteuses, & n'eut point fait de scruoule de laisser un exemple pernicieux. Il eût peu harangué, pour émouvoir les Tome II.

Romains à reconquérir les Enseignes, arrachées d'entre les mains des Soldats sans effusion de sang. Les bras des Citoïens libres, attachés derrière le dos, ne lui eussent pas fait beaucoup de pitié. Junius - Brutus, qui commença l'Empire consulaire, se fût bien dispensé, pour l'amour de la liberté, d'user de la puissance rigoureuse de ses Haches & de ses Faisceaux, en punissant de mort ses propres Enfans, qui voulurent émouvoir de nouvelles guerres : l'extrême désir de louange n'eût eu garde de l'emporter sur la rendresse de ses sentimens. Les Décies, & les Druses n'eussent point mérité par leurs actions mémorables, les louanges que leur donne toute l'Antiquité. Torquate n'auroit point marqué sa séve-rité avec les Enseignes de sa puissance. Fabrice, avec peu de biens, ne seroit point devenu si redoutable; ni Serranus ensemençant les sillons, n'auroit point été considéré pour sa valeur. Caton ne se seroit nullement soucié d'une vertu si extraordinaire que la sienne. Cicéron auroit favorisé les desseins de Catilina & de Cethegus, & il ne se fût point brouillé, comme il fit, avec Antoine. Car le moïen de concevoir des pensées si hautes, pour une folle PaDE MAROLLES. Part. 111. 327 trie, qui feroit indigne d'avoir des

Citoiens si généreux.

Il faut donc avoir bonne opinion du lieu de sa naissance, asin d'être ému de faire de belles actions pour sa gloire, & qui servent d'exemple à la postérité.

La Parrie ajant élevé chacun de nous avec tendresse, comme une bonne Me. re, qui nous a fait voir le jour, & qui nous a présenté la premiere, avec tant de liberalité, tous les trésors de la nature, nous lui devons des reconnoissances toutes particulieres, & nous fommes même obligés de l'honorer, sur peine d'ingratitude, & de passer pour Sauvages, ou si l'on veut, pour Barbares, afin de nous servir du même mor, qui nous a donné sujet d'écrire ce Discours avec celui qui le précede. Je parle ici généralement de toures les Nations, & ce que je dis de l'une, en certains égards, je l'entends de toutes les autres. Pour moi, je n'estimerois point un Espagnol, qui voudroit être Italien, ni un Italien qui voudroit devenir François, & beaucoup moins encore un François, qui prendroit le parti de l'un & de l'autre, contre ses Compatriotes; parceque tous les Pais étant bons, chacun se doit tenir content du sien, l'estimer & l'aimer, par les raisons de son institution, & de la Nature, Maîtresse de toutes choses, qui lui en doit avoir inspiré les sentimens. Ulysse dans Homere ne trouve rien de si doux, que son Itaque, bien que ce sût une Isle rude, & presque sauvage, & le séjour délicieux des Isles de Calipso & de Circé, ne sut point capable de le retenir, ni de l'empêcher de dire:

ediff. 1. 9. Rien ne nous est si cher, que le Païs natal.

D'ailleurs, qu'y a-t-il de si rare chez nos Voisins, que nous ne trouvions point chez nous? Tous les Païs ont des Plaines, des Vallons, des Montagnes, des Rivieres & des Bois. Les Maisons & les Villes sont en tous lieux assez semblables les unes aux autres, à la différence du plus & du moins, comme des Hommes de statures diverses : mais, à le bien prendre, le petit & le grand ne laissent pas d'avoir du rapport entr'eux : & de fait, que sont toutes les Villes, qu'un assemblage de Maisons séparées par quartiers & par rues, les unes larges, les autres étroites? N'y a-t-il pas toujours des murailles, & des portes : Et les Habitans n'y font ils pas en tous lieux de divers âges, & de

DEM AROLLES. Part. III. 329 diverses conditions? Rome & Gobio sont également habitables, à proportion de leur étendue; & Constantinople, pour renfermer dans ses Remparts un plus grand espace que Nicce ou Calcedoine, n'a pas davantage la qualité de Ville. Quelle commodité reçoit un bon Citoïen des foules d'un Peuple nombreux, quand, sans cela, il jouit de tout le Commerce, qui lui peutêtre agréable ou nécessaire ? Je crois que Londres est beau, qu'Anvers & Amsterdam sont aussi de fort belles Villes. Je ferai le même jugement de Rome, en l'état qu'elle est aujourd'hui, de Naples, de Florence, de Milan, de Venise, de Seville, de Lisbonne: mais je suis aussi fort persuadé, que Paris n'est pas denué de ses avantages, & que toutes nos Capitales des Provinces sont également agréables à leurs Citoïens qui n'ont pas perdu le jugement.

Quand je vais dans une Ville où je n'ai jamais été, j'en suis bientôt satisfait, & il me semble que je n'ai jamais vu autre chose, tant elle ressemble à toutes celles où j'ai passé: car ensin c'est toujours la même proportion, & la dissérence considérable ne consiste, qu'aux coutumes civiles, au

langage, & aux divers visages, dont les uns nous sont connus, & les autres ne le sont pas: mais les Personnes avec qui nous n'avons nulles habitudes, sont Amis d'autres gens, qui sont faits comme nous. Au reste, le plus & le moins dans la structure des Bâtimens, & dans l'alignement des Places ou des rues, est de si peu de conséquence, que cela ne vaut presque pas la peine d'en parler, & tous les idiomes reviennent à une même sorte de raisonnement.

Je suis donc persuadé, que si la civilité & le bon sens veulent que nous soions retenus à blâmer les autres Nations, & sur-tout celles qui sont profession d'une même Religion que nous, ils exigent bien davantage de notre devoir, que les Compatriotes s'entr'aiment, qu'ils s'estiment réciproquement, sans insulter sur les Voisins, & qu'ils s'abstiennent soigneusement de seshonorer eux-mêmes, & de se déchirer cruellement.

Dans la bataille Actiaque, César-Auguste menoit les Italiens au combat avec le Sénat & le Peuple, aïant auprès de soi les Pénates & les grands Dieux, c'est-à-dire l'amour de la Patrie.

#### DE MAROLLES. Part. III. 331

Hinc Augustus agens Italos in prælia Cæsar Compatribus, populoque, Penatibus, & magnis Dîs,

Virgile nous représente aussi son Héros magnanime, qui porre Ilion, & ses Pénares vaincus en Italie. Il portoit avec lui dans ses vaisseaux les Dieux domestiques, qu'il avoit arrachés d'entre les mains de ses Ennemis. Il en recommande le soin à son Pere, tandis qu'il reprend les armes, pour s'aller exposer dérechef aux hasards qu'il avoit courus, afin d'essaïer de rendre quelque service à sa Patrie : car pour en dire la vérité, quelque misérable que pût devenir la Patrie d'un honnête Homme, après qu'un injuste Usurpateur l'auroit désolée, il en faudroit toujours chérir le nom, & se rendre soigneux de réparer sa gloire. Au reste, le Prince Troïen invite à la Table sacrée de l'Anniverfaire de son Pere, les Pénates qu'il avoit amenés de son Païs, & ceux de son Hôte Aceste.

O Patria, & rapti nequicquam ex hoste Pe-

Nulla ne jam-Trojæ dicentur mænia ? &c.

Ainsi ce grand Poète le fait paroître en divers endroits, rendant ses honneurs

aux mêmes Dieux, dont il avoit si souvent le nom à la bouche, peut-être afin de nous apprendre par un si noble exemple, que l'estime & l'amour de la Patrie ne nous doivent jamais abandonner. Et certes, il faut désendre la terre de son Païs par le courage & par les armes; comme pour faire honneur à ses Patens, il ne leur faut point dénier le secours dont ils ont besoin.

Juceelius, l. 2. Proptereà magnam armati Matrem comitan-

Aut quia significant divam prædicere ut armis Ac virtute velint Patriam desendere terram: Præsidioque parent, decorique parentibus esse.

Que s'il est doux & honorable de mourir pour la Patrie, sera-t-il agréable & glorieux de la déchirer, ou serons-nous loués d'obscurcir sa réputation?

Horat. carm. Dulce & decorum est pro Patria mori.

Pindare étoit bien d'un autre sentiment, quand il disoit que le généreux Citoïen, qui combattoit pour sa Patrie, laissoit à sa Famille & à sa Postérité, une grande gloire, vivant & mourant. Lucien écrit en quelque endroit, » que » le seul nom de la Patrie rend vail-» lans les plus timides, ne se pouvant » rien imaginer de plus beau qu'un

## DE MAROLLES. Part. III. 333

" Guerrier qui meurt pour la Patrie, " entre ceux qui combattent au pre-" mier rang, " felon l'avis de Tyrteus. Et Homere maintient que c'est un bon augure de voir quelqu'un qui prenne les armes pour le salut de son Païs. Mais tous les siecles ne sont pas fertiles en hommes qui aient ce sentiment bien gravé dans le cœur, & j'ai regret d'en connoître plusieurs de Naissance illustre, qui n'en sont nullement touchés. Quand Céfar veut passer le Rubicon, retournant de son expédition des Gaules, sa Patrie effraice lui apparoît d'un visage fort triste au travers des ombres de la nuit, avec des cheveux blancs à demi arrachés, sous une Couronne de Tours; & pour le dissuader du funeste dessein qu'il avoit conçu, elle lui sit un discours entrecoupé de gémissemens & de larmes.

-Ut ventum est parvi Rubiconis ad undas. Iucian . . Ingens visa Duci Patriz trepidantis imago Clara per obscurum vultu mæstissima noctem; Turrigero canos effundens vertice crines Calarie lacera, nudisque adstare lacertis. Et gemitu permista loqui.

Pour moi, je voudrois célébrer sa gloire, & je lone celui qui donnoit tous les ans de l'encens à la Divinité de son Païs.

Tibul, El. 3. At mihi contingat Patrios celebrare Penates ;
Reddereque antiquo menstrua thura lari.

Un bon naturel ne sauroit sérieusement blâmer le sien; & c'est une chose injuste de s'essorcer d'acquérir de la réputation aux dépens de ce qui doit être plus cher que la vie. Un certain dans Sophocle ne veut point faire d'Amis d'entre ceux qui ne le sont pas de leur Païs. Je ne méprise point ce sentiment, & je suis d'accord avec Ovide, qui dit que la Patrie a je ne sais quoi de doux, qui charme tout le monde, & qui nous sait même oublier nos propres intérêts; permettez-moi encore, s'il vous plaît, que j'allegue l'autorité de cet agréable Poète, bien que j'en aie peut-être déja trop cité.

Nescio qua natale solum dulcedine cunctos Ducir, & immemores non sinit esse sui.

Il en faut néanmoins excepter ceux qui font d'humeur à voiager incessamment, & à changer toujours de Pais, selon la pensée de S. Augustin qui a fait cette remarque en quelque endroit sur son Livre des Pseaumes: Cui peregrinatio dulcisest.non amat Patriam: & cet autre, sur le Pseaume 93: Odit valde Patriam qui sibi bene putat cùm peregrinatur; car en esset ceux, qui d'ordinaire em-

ploient tout leur tems à voiager, confervent peu d'amour pour leur Patrie, bien qu'elle ait des charmes puissans, pour se faire aimer des Naturels les plus sauvages; & la France, avec toutes ses diversités & toute son abondance, sous un climat très heureux & très doux, entre deux Mers, deux grandes Montagnes & un grand Fleuve,

Quam Rhodanus, quam findit Arar, quam permeat ingens

Sequana, piscosoque interluit amne Garumna,

Ornée qu'elle est de rant de Villes opulentes, & habitée de tant de Peuples vaillans, civils & laborieux, sera si malheureuse que d'avoir des Enfans, à qui elle a été si libérale des dons du corps & de l'esprit, qui l'assassinent d'injures & de reproches honteux, pour la faire passer pour une indiscrette, une extravagante & une insensée, parceque les jeunes Gens de Paris, qui voïagent d'ordinaire en Italie & ailleurs, n'ont pas toute la modestie ni la retenue qu'apporte un âge plus avancé; & que plusieurs François, qui sortent de leurs Pais, sont assez souvent bien faits, & qu'ils ne manquent pas de galanterie, pour donner un peu de jalousse aux Maris étrangers qui n'y trouvent pas trop

MEMOIRES de sureté. Quoi qu'il en soit, que ceux de dehors qui portent de l'envie à la gloire du Nom françois, en parlent comme il leur plaira, ils ne nous feront point de tort, & se mettront en danger de railler de mauvaise grace, voulant obscurcir la gloire d'un Nom fameux. Mais, pour nous, estimons la vertu en quelque lieu qu'elle se trouve, & travaillons à faire honneur à la Patrie par Cicero ad Qui- de bonnes actions. Omnia qua à nobis rites , post regeruntur, non ad nostram utilitatem & commodum, sed ad Patrix salutem conferre debemus.

ditum.

## SONNET,

De M. l'Abbé le Camus, pour la Reine Christi nede Suede, dont j'ai parle en la page 256 de ces Mémoires.

( Esse, Peuple du Nord, d'admirer la victoire

Du Monarque indompté, qui d'une illustre ardeur

Aux Guerriers allemands imprimant la terreur,

Finit ses jours heureux dans le sein de la gloirei.

DE MAROLLES. Part. III. 337 L'admirable Christine otnera mieux l'Histoire:

Ce mépris étonnant qu'elle a pour la grandeur, Des plus fiers Conquérans efface la splendeur, Et de son Pere même obscurcit la mémoire.

Si Gustave a rangé des Princes sous ses Loix, De ses propres Sujets Christine fait des Rois; I a pris des Etats, & sa Fille les donne;

Il s'est acquis un Sceptre, elle quitte le sien; Et montre à l'Univers, en laissant sa Couronne, Qu'on peut regner par-tout, & ne posséder rien.

Le Discours suivant, en forme de ettre, a donné sujet en partie aux eux que j'ai faits, aussi-bien que la onversation, dont j'ai parlé en la 57° page de ces Mémoires. Il est 'un excellent Homme à qui je défere siniment, aussi-bien qu'à l'illustre bbé, Auteur d'une Epigramme très bligeante, qui s'y lit à la fin, pour l'honorer d'une marque de son ami-é, qui me sera toujours précieuse.



## DISCOURS SCEPTIQUE (17). A PHILOTIME.

# Monsieur,

I. Discours

J'aurois eu besoin de votre secours; ces jours passés, en une conversation que nous eûmes avec M. l'Abbé de Villeloin, où je me rencontrai parmi quelques Personnes lettrées, qui s'entretenoient avec ce grand Homme. Vous n'ignorez pas l'estime que je fais de son savoir & de sa vertu, ni comme je défere en toutes choses à ses beaux sentimens, n'allant jamais shez lui que pour le confulter comme mon Oracle. Je ne sais pourtant comment il m'arriva de contester alors quelque tems avec lui, ni comment il m'échappa de prononcer innocemment ce que même j'avois pensé de dire à la louange de Paris, qu'elle me fembloit la plus belle & la plus charmante de toutes les Villes barbares. Cet Eloge parut un mépris, & fut reçu, contre mon intention, comme une injure que je lui faisois; de sorte

(17) Ce discours est celui de Samuel Sorbiere, qui est résuté par celui de l'Abbé de Marolles,

qu'il en fallut faire des paralleles avec 1. Discous, quelques Villes des Païs bas & d'Italie, sceptique, que j'avois eues dans ma pensée, & en comparaison desquelles j'avois avancé

cette Proposition. Cela nous mena fort loin, & je me vis mal mené par cette éloquente bouche qui entraîne d'ordinaire tous ses Auditeurs, & qui alors m'entraîna moimême avec eux en dépit que nous en eussions : car j'en avois remarqué au commencement qui inclinoient beaucoup vers mon opinion, & qui étoient fondés sur la même expérience qui me l'avoit donnée; mais ce puissant Orateur ne leur donna pas le loisir de s'y affermir; de sorte que m'aïant enlevé tous mes Amis, & me trouvant seul à la défense de ma Cause contre tant d'Adversaires, je fus obligé de donner les mains, & d'abandonner la These que j'avois soutenue.

Jé le fis gaiement; car, comme vous le savez bien, Monsieur, je suis assez sceptique en ces Matieres, & ne raisonne guere sur des sujets de cette nature, que par forme d'honnête divertissement, qui vaut bien celui que les autres prennent aux jeux ou à la promenade. Et comme j'ai beaucoup de plaisir, lorsque je me commets quelquesois

1. Discours avec des têtes remplies d'un savoir & sceptique. d'un raisonnement extraordinaires, j'en retire d'ailleurs beaucoup d'utilité; car en ces joûtes spirituelles j'essaie mes forces, & trouve qu'il y a de la gloire d'être renversé de la main d'un Héros, qui n'insulte point à ma désaite, mais qui me releve & qui me traite généreusement, dès que je lui ai rendu les

armes.

Je perdis donc ma Caufe, & fus bien aise, Enea magni dextrâ cadens, qu'on m'eût desabusé, c'est-à-dire, que je n'eusse plus à desirer dans une Ville, dont je préférerois le féjour à celui de toutes les autres que j'ai vues, nonobf-tant les incommodités que j'y rencontre, ni l'ordre & la netteté, ni l'assurance & la discrétion que j'avois trouvées ailleurs, & desquelles il me sembloit que je recevois un grand secours pour la tranquillité de la vie, qui doir être le dernier but de la société, & l'unique raison pour laquelle les hommes se sont renfermés dans des Villes.

Ce qu'il y a de plus fâcheux pour moi en cette innocente contestation fut que le judicieux Ariste, voïant la force de mon Adversaire, usa de sa politique, se mit du parti le plus fort, fut des premiers à me jetter des pierres, MAROLLES. Part. III. 341
& m'eût laissé porter la peine de ma témérité, s'il n'eût vu toutes choses disposées à la clémence. Ainsi je combattis seul & dénué de toute assistance,
contre un Ennemi qui pourroit me persuader que j'ai été vaincu, si j'avois eu
la victoire, & sous lequel il y a plus
d'avantage de succomber, que de surmonter les autres, parcequ'en prenant son parti, on est toujours assuré
de prendre celui de l'honneur & de la
vertu, vers le soutien de laquelle son
intention est invariablement dirigée.

Vous le remarquerez bien, Monsieur, en cette occasion où il a d'abord paru pour les intérêts de sa Patrie & de la Nation qu'il a vues légérement attaquées; ne pouvant point souffrir que, ous aucun prétexte d'ingénuité, j'en liminualle tant soit peu les louanges, our en accorder une partie à des Peubles & à des Païs, où il m'avoit semblé qu'en beaucoup de choses on se comportoit plus raisonnablement que nous; ne voulant point entendre mes modifications, ni tout ce que j'alléguois ensuite à la d'autant plus grande gloire le Paris , que malgré les défauts & la prétendue barbarie dont je l'avois acusée, j'avouai qu'elle étoit la plus

1. Discour, charmante Ville du Monde, à ceux qui

sceptique. en goûtent les délices.

Il ne me servit à rien de protester que je souscrivois volontiers à l'Epigramme de Jules César Scaliger, qui représente les Etrangers si consondus & étonnés des merveilles de Paris, qu'ils ne peuvent point croire ce que leurs yeux leur en rapportent.

Francigenæ princeps populosa Lutetia gentis, Exerit immensum clara sub astra caput.

Hic civis numerum, ars pretium, sapientia finem

Exuperant, superant thura, precesque Deos.

Audiit, obstupuirque hospes, factusque viator

Vidit, & haud oculis credidit ipse suis.

Et ces beaux Vers de du Bartas, que j'avois lus peu de jours auparavant, ne furent pas assez présens à ma mémoire, pour me rendre un bon office, en me tirant du blâme que j'encourus, de ne pas juger équitablement d'une si belle Ville. Vous serez peut-être bien aise de les entendre, & je me les remémore volontiers, en faisant mon Apologie. Le Poète compare le premier Homme, lorsqu'il entra dans le Jardin d'Eden, à un Berger qui vient à Paris, & représente l'étonnement de ce dernier

DE MAROLLES. Part. III. 343 ar une description qu'il fait de tout ce I. Discours u'il y a à admirer dans cette Ville inomparable.

Mais il ne fut si-tôt entré dans ce patterre, Qu'il méprise à bon droit le reste de la terre; stremier jour Fout tel que le Pasteur, qui n'a vu autrefois Que des Bœufs, des Moutons, des Vignes, & des Bois.

Et qui son bas hameau, bien que couvert de chaume,

Répute mal accort être un puissant Rosaume; Voiant du grand Paris les mitacles divers diot pense entrer en un autre Univers. I admire tantôt sans art les artifices, Les masses & l'orgueil des sacrés édifices, Qui sûrement bâtis, & parés richement Touchent l'Enfer du pié, du front le Firma-

ment.

l admire tantôt les différens langages, Les gestes, les habits, les mœurs, & les vifages

Des Hommes qui rongés d'un bataillon de foins . Font d'un flux & reflux ondoïer tous ses coins:

l admire tantôt les avares Boutiques,

Les Trésors, les Métiers, les Rumeurs, les Trafiques:

l admire tantôt la Seine, dont les flots Profonds semblent porter des Monts dessus leur dos.

344

1. Difcours sceptique.

Il admire son Louvre; il admire ses Isles Il admire ses Ponts, non plus Ponts, mais des Villes.

L'Ame pleine des sentimens avanta-geux de deux si grands Hommes, il étoit impossible que je ne déférasse à celui de notre illustre Abbé, qui leui paroissoit conforme, & que je ne lui rendisse toute la soumission que je devrois à sa seule autorité. Je vous raconterai néanmoins tout notre Entretien, le plus exactement qu'il me sera possible; & peut-être que j'y ajouterai ce que le torrent de l'Eloquence, sous laquelle je fus obligé de plier, ne me

permit pas de représenter.

Mon dessein n'étoit point de prendre le terme de barbare, à la rigueur de ceux qui le donnent aux Peuples vivans sans discipline, ou sur les confins de la liberté naturelle, qui est un Etat fauvage, incommode & de guerre continuelle. Je le prenois d'une façon plus douce, & dans une moins rude signification. Je concevois une autre espece de Barbarie mitigée, que les Grecs & les Romains ont attribuée autrefois à des Peuples, qui véritablement ne se dévoroient pas les uns les autres, & qui vivoient sous des Loix & des Magis-

DE MAROLLES. Part. III. 345 ats, mais qui n'emploïoient pas affez I. Difcours esprit & de soins à applanir les distiiltés que la nature vent que nous suriontions ; & qui , foit par stupidité ou ir fainéantise , négligeoient d'unir & e parer ce qu'il y a d'inégal ou de difrme dans les routes de la vie, & qui rt d'obstacle à notre félicité.

Là-dessus ma pensée étoit, que comrant l'idée générale que j'avois de ris, à celles qui me restoient de Roe, d'Anvers & d'Amsterdam, je trouis ces dernieres Villes mieux ordones, & voïois en elles des ouvrages de telque raisonnement, pendant que utre ne me représentoit qu'une proction du hazard, & une tumultuaire emblée de Gens qui ne fongent prefe point à prendre leurs commodités, i sont élevés parmi l'ordure & dans rravail, & qui ne se reposent, ou ne réjouissent qu'en respirant un peu de fatigue, des soucis & de la misere i les accablent.

Je ne niois point que dans cette vaste ifusion de Paris, que l'on doit nomr un Monde, plutôt qu'une Ville, du moins plusieurs Villes mises les es sur les autres, il n'y eût une infié de choses régulieres, & si surpreites, que de tant plus près qu'on la

346 MEMOIRES

I. Discours considere, plus on l'admire, plus on septique. s'y plaît, & on y demeure enchanté;

Th. Dempflerus Scotus Expostulatione cumMusis. Nemausi 1604. Ut cupidos defigens advena visus, Circumagensque oculos, nil dicat in orbe secundum,

Nec quicquam conferre queat ventosa vetustas.

Ou comme avoit dit le Président Seguier, avant Dempsterus, dont j'ai emprunté ces paroles.

Hieron. Seguierius in Floridis. Nec similem cernit, terras cum lustrat Apollo, Nam quæ insunt aliis singula, cuncta tibi.

Et je ne faisois pas difficulté, emploïant les termes de Gerson, de donner à Paris tout entier la louange qu'il donne à l'Université, lorsqu'il la nomme un Paradis de plaisirs, Imò nihil erravero, si eam appellavero Paradisum volupta-

tis.

Et de vrai, la diversité de toutes sortes d'objets, d'occupations & de divertissemens, y est si prodigieuse, qu'il n'y a personne qui n'y trouve ce qu'il lui faut. Voire même l'opposition du dissorme & du monstrueux y rehausse bien souvent l'éclat de ce qu'il y a de beau, & rend le régulier plus recommandable. Il ne saut point aller chercher en Italie plus d'Architecture qu'il

y en a en certaines Maisons, ni de- sceptique.

firer au dedans la propreté de la Hollande.

Pace tua dictum sit Romule, pace, Quirites, Mich. Hospi-Vestra, si quid adhuc Romanæ stirpis in Ur-

be cft ,

Barbarico nondum pollutus semine sanguis, Alrior & cœlo, majorque Lutetia Roma Extollit caput, & reliquas supereminer Urbes.

Les Arts & les Sciences ne florissent point davantage en aucune autre Contrée. Leyden, Rome, Salamanque, Padoue, & tout ce qu'il y a de savantes Villes en Europe, ne sauroient fournir toutes ensemble plus d'Hommes illustres, que Paris seul en fourniroit. Les Conversations de toutes sortes y sont exquises, & les amiriés, qui naissent de la sympathie des humeurs ou de la conformité des inclinations, & de la ressemblance des génies, ne peuvent point se former ailleurs plus ailément, pour ce qu'il n'y a point d'esprit si bi-zarre, ni si particulier, qui n'y rencontre une douzaine de Têtes de sa fabrique. Et c'est, à mon avis, une des principales raisons, pour laquelle routes sortes de Personnes se plaisent à Paris, dès qu'elles y ont contracté des habituMEMOIRES

sceptique.

I. Discours des : car il est certain qu'on s'y déplait au commencement, & que tous les Etrangers en détestent le féjour, lorsqu'ils y arrivent, & randis qu'ils ne dé-couvrent que cette écorce & cet exté-rieur qui leur paroît hideux, & que je nomme barbare.

Certes je ne puis point encore, depuis vingt ans que je connois Paris, m'accoutumer aux boues, à la faleté; aux Filoux, & à l'infolence, à quoi l'on est exposé dans les fortunes médiocres; n'y aïant que les Personnes fort riches & de haute Condition, qui n'en res-sentent des incommodités. Or, qu'un grand Peuple n'ait pas su jusqu'ici s'en garantir, c'est en quoi je trouve qu'il y a de la barbarie. Et si, après tant de beaux Réglemens pour la Police, onn'a pu trouver des expédiens, pour les faire garder, je ne sais comment nous éviterons, parmi les Etrangers, l'accusation d'aimer les desordres & la consustion. Il est fort inveile que pour les faires pour les fort inveile que pour les faires des fort inveile que pour les faires par les fort inveile que pour les faires de son les fort inveile que pour les faires de son les fort inveile que pour les faires de son les fort inveile que pour les faires de son les fort inveile que pour les faires de son les fort inveiles que pour les faires de son les fort inveiles que pour les faires de son sion. Il est fort inutile que nous aïons des Livres d'Ordonnances où toutes choses sont parfaitement bien réglées; & tant s'en faut que cela serve à justi-fier notre politesse & notre humanité, qu'au contraire cela montre une inclination infurmontable aux vices que nous avons essaié de corriger. IJ

DE MAROLLES. Part. III. 349

Il ne se fait point de Placards aux I Discours Villes que j'ai nommées, qui, des sceptique, l'heure de leur publication, ne soient gardés inviolablement; & chacun s'abstient de ce qu'il faisoit auparavant, dès qu'on lui dit que le bien public demande qu'il s'en abstienne, & que le Magistrat l'a ordonné de cette sorte. Ainsi on seroit bien marri d'avoir jetté dans la rue aucunes immondices, dès que cela a été défendu. Ainsi on ne trouve pas mauvais de changer de demeure, en recevant quelque dédommagement, pour aggrandir une Place publique. Ainsi on contribue libéralement aux Quais, aux Ponts, aux Chemins; & ainsi les arbres qu'on y plante, font d'ordinaire mieux entretenus que ceux des Maisons de plaisance des Personnes privées.

Mais chez nous on fait vanité d'aller contre les Ordonnances de la Police, de ruiner les ornemens, & de détruire, le plutôt que l'on peut, les commodités publiques, si de hazard quelque sage Magistrat en a voulu introduire quelqu'une. N'a-t-on pas vu, du tems de Henri IV, lorsque sous la Surintendance de M. de Sulli, on voulut planter des ormes tout le long des grands Chemins du Roiaume, que les Paisans ne fai-

Tome II.

MEMOIRES

fceptique,

I. Discours soient pas scrupule de couper un arbre pour prendre une gaule, & qu'en termes de leur bêtise ils nommoient cela couper un Rôni. De sorte qu'il fallut abandonner un si beau dessein, & lais. fer les Chemins si laids, sir horribles & si incommodes en des endroits où il passe tous les jours plusieurs milliers d'hommes, qu'il n'y a point de bêtes brutes ( au moins de celles qui vivent en société) qui en usent plus négligemment. D'où viennent peut-être les noms de rue d'Enfer, de Vallée de misere, des Mauvais-garçons, des Mauvaisesparoles, dont on n'a pu s'empêcher de fe plaindre, & d'exprimer les peines qu'on y endure. Cependant qui pense-roit à réparer un pont, à mettre une pierre en un lieu où il a failli de tomber dans un précipice, à creuser un puits, ou à conduire une Fontaine en un lieu passant, comme font les Peu-ples orientaux, ou à semer des pasteques & des melons pour ceux qui voïa-gent, seroit estimé un visionnaire, un homme de grand loisir, un Citoïen de la République de Platon.

Et comment est-ce que quelque Par-ticulier entreprendroit cela pour l'uti-lité commune, puisque communément, pour la sienne propre, il auroit honte

DE MAROLLES. Part. III. 351 d'emploier quelques heures à parer le I. Discours

dedans ou le dehors de sa Maison. Peur-scepuque. on rien voir de plus sauvage que les demeures de nos Païsans, & quelques extrémités de nos Fauxbourgs, où ils sont ridiculement exposés à la pluie, au vent & à la fumée, qui ont au-devant de leurs portes des lacs & des bourbiers, & où îl faut monter quelquefois d'une seule enjambée, de deux piés de hauteur, faute d'avoir eu le courage d'y mettre un méchant dégré. Le moindre Villageois de Hollande n'a-t-il pas plus de balustres, de contre-fenêtres; de chassis de verre & de peintures, que la plûpart de nos Bourgeois & de nos plus riches Marchands?

Mais pour revenir à ce qui touche l'utilité publique, je crois qu'il y a bien longtems qu'on n'a entendu dire, lorsque l'on veur bârir quelque Edifice, ou faire quelqu'autre Ouvrage public, Faisons cela de telle ou de telle façon, qui réjouira la vue des Passans, de quoi l'on se servira plus commodément, & qui otnera notre Patrie. Ne dit-on pas plutôt, Faisons-la de telle ou de telle maniere, qui coûtera moins, sur quoi nous trouverons mieux notre compte, & dont nous n'avons pas à regarder ni la beauté, ni la durée ? Y a t-il en cela MEMOIRES

sceptique,

I. Discours quelque raïon d'esprit public, & ne sommes-nous pas contraints d'avouer que de ce côté-là nous fommes barbares, en comparaison de Flessingues & de Middelbourg, où vous avez été, Monsieur, par un chemin pavé de briques, entre des Vergers & de fort jolies Maisons, toutes pleines d'emblêmes & de devises; & plus encore, en comparaison de la Rome ancienne, dont la moderne retient tant de grace,

de sagesse & de majesté ?

L'abondance de Paris est véritablement quelque chose d'inconcevable à ceux qui ne l'ont pas curieusement remarquée, & qui contribue beaucoup à la douceur & aux commodités de la vie, qu'on y peut mener telle que l'on veut. Veramente quelle rostisserie sono cosa stupenda. Mais n'y a-t-il pas, à le bien prendre, & dans le général, quelque chose de barbare ou de bien maussade, en la distribution de cette abondance, qui est jettée confusément, & répandue par toure la Ville? Au lieu qu'elle auroit meilleure grace, si elle étoit rangée en certaines Places commodes, où l'on eût le plaisir de la voir étalée, & d'aller choisir ce que l'on defire. Que sont, je vous prie, ces Halles étroites, irrégulieres, infectes & puan-

tes, que comme des cloaques, d'où il faut aller tirer de la boue, avec beau-sceptique. coup de peine, & ravir tumultuairement, les vivres que la Nature nous présente, ornés de feuilles & de fleurs? Et ne lui faisons-nous pas une grande injure, de traîner ses présens en des infames lieux, où l'on met ceux que la Justice envoie aux Vautours & aux Corbeaux ? Car c'est-là même que l'on repose les cadavres des Malfaicteurs, après qu'ils ont enduré en Grève les derniers supplices du giber ou de la roue. Mais û les vivres sont mal traités, le breuvage n'a pas à se glorifier, & l'eau, que l'on va puiser entre les batteaux, où se lavent les ordures des Boucheries & des Hôpitaux, & là où se dégorgent les égouts & des aisemens, n'est bien souvent guere différente de la bourbe & du pus qu'elle contient; & toujours elle garde la consistance d'un apozeme, ou la couleur d'une décoction. De quoi je voudrois bien que l'on se souvînt, lorsqu'on prétend de s'excuser de la barbarie que je trouve en cette saleté, par celle des Brasseries de Hollande, & par l'usage d'un seul pot de grez, dans lequel tout le monde boit dans une Hôtellerie. Mais on est accoutumé, de part & d'au-Q iii

1. Discours tre, à cette eau & à cette biere; & je sceptique. ne blâmois à Paris que le peu de soin

que l'on a eu de conduire des eaux nettes, ou d'en aller puiser au milieu de la Riviere, où elle ne charie pas tant

de vilenies.

Je ne sais si je ne pressai point un peu trop cet endroit; mais tant y a que s'il faut chanter la palinodie toute entiere, & croire que la puanteur & les ordures, parmi lesquelles on est obligé de vivre, ou de se nourrir, ne font rien à la barbarie, j'ai des Vers tout prêts, dont par avance je veux vous faire part, & où l'abondance de Paris, & le débit de ses denrées est assez bien représenté, par un Polonnois qui en faisoit, il y a plus de cent ans, une jolie description.

Euflatius à Knobelfdorf. Elegia apud , W cchelum edita 1543.

L'auteur se dit Prutenus, fon Poeme elt in- &.

Deficiunt nunquam cerealia munera turbam. Hîc velut in cornu divite cuncta fluunt. Nec tantum facili tenuem moderamine vic-

tum

Omnes delicias hîc habitare puta.

Quicquid avent oculi, quicquid mens optat ementis,

Illecebræ quicquid maximus orbis habet.

Hos licet Eois tantum nascantur in oris,

Aut ubi Sol fessos nocte recondit equos. Hic quis reperiat facili mercabile sumptu,

Si modò nil carum copia larga finat. Finitimæ totis contendunt viribus Urbes,

Ne desit nostris usibus apta Ceres.

I Discours

Quicquid eis tellus, labor, ingeniumque paravit,

Huc velut in certum confluit omne penu.
Villicus huc teneros fett cum vervecibus hædos.

Huc Matrem sequitur slebilis agna suam. Mittitur argutis streperus clamoribus anser, Gestantur raucæ mille cohortis ayes.

Neu procul expositas cogaris quærere merces, Clamitat ecce tuas venditor ante fores,

Emptoremque vocat, compresso gutture, collo,

Aut scapulis; etenim prægrave gestat onus. Non hic quadrijugo mos est fora visere curru,

Ut procul invectæ conspiciantur opes.
Rusticus ignavo committit pondus asello,
Arcadium sequitur crassa Colona pecus.
Proclamans peragrat divortia cuncta viarum,
Quas vehit ut parvo sænore mutét opes.

Au reste, Monsieur, je voudrois bien savoir si vous avez encore la même indignation que vous témoigniez autresois, lorsque vous passiez au Louvre & au Palais Cardinal, où vous considériez avec dépit cette galerie que seu M. le Cardinal de Richelieu avoit ornée de si belles devises, & dans laquelle maintenant les Pages & les Laquais sont

Qiy

356 MEMOIRES

I. Discours mille ordures, depuis qu'elle n'a ni freprique. portes ni fenêtres. Je ne me sens pas

portes ni fenêtres. Je ne me sens pas moins touché que vous, à la vue du Louvre, qui scroit le plus beau & le plus magnifique Bâriment du Monde, si on avost le courage de l'achever, & dont nos Rois pourroient faire une forte Citadelle, dans laquelle ils auroient vingt mille hommes, & rous les Officiers de leur Couronne. Cependant, non-seulement ils souffrent qu'un si grand dessein demeure imparfait, mais ils ne se mettent point en peine de se servir de ce qui est déja élevé, & à quoi il ne faut que le couvert & les ameublemens. La Cour est logée à l'étroit, salement & avec incommodité, n'a pas moien de se mettre plus au large, & donne ses matériaux à des Personnes plus aisées, qui en font bâtir des Palais. En un mot le Roi ne peut pas répa-rer sa Maison, tandis que de simples Partisans, qui n'étoient point relevés par leurs Charges, ni par des services rendus à l'Etat, ont sait quelquesois applanir des Montagnes, & emploïé en un seul Château la dépense de plu-fieurs millions. Je ne suis pas marri de l'embellissement de la Campagne, & ne trouve pas mauvaise la profusion que sont en cela quelques Particuliers.

I. Difcour

Au contraire je la loue, & me réjouis 1. Disco de ce qu'ils répandent par ce moien sur sceptique. le Peuple des richesses, qu'il seroit dommage de tenir enfermées; mais je souhaiterois que nos Princes & nos Villes pratiquassent à l'utilité publique le même soin & la même diligence que ceux-là prennent pour le particulier divertissement de leur Famille; & il me semble qu'il y a quelque barbarie d'en détourner nos Rois ou nos Magistrats, ou à ne se pas soucier qu'ils l'entreprissent. Comme d'autre part je trouve du bon sens, de la politesse d'esprit, & de l'humanité en ceux qui ont achevé les Palais & les Jardins du Vatican & de Monte-Cavallo, qui ont dressé des Obelisques, fait couler des Fontaines, enrichi des Eglises, destiné à la Bourgeoisie des Maisons d'exercice & de récréation, & bâti de superbes Hôtels de Ville, d'où les Loix sortent avec plus de pompe, & sont reçues avec

Comme de la physionomie des personnes, de leur habit & de leur démarche, on juge probablement de leurs mœurs & de leur esprit; il est certain qu'à voir la face d'une Ville, on juge de ce qui l'anime, de cette Personne à plusieurs têtes, qu'on nomme l'Etat,

plus de vénération.

358 MEMOIRES

1. Discours des Membres qui la composent, de sceptique.

l'intérieur, & en un mot des Hommes, qui sont comme les esprits distribués en toutes les parties de ce grand Animal. Mais que doit-on juger de Paris, à le regarder de cette sorte & d'une vue générale, si ce n'est qu'il n'est point construit ni gouverné avec toute la political es sont la missant de l'indiant de l'i litesse & tout le raisonnement que l'on fe peut imaginer, ou que l'on remarque ailleurs? Et en comparaison de ces autres Païs, où les Villes sont bâties & gouvernées plus raifonnablement, ne peut-on pas dire qu'il y a quelque chose de barbare, encore que le monde n'y aille pas tout nud, qu'on n'y dévore pas ses Parens, qu'on n'y déchire pas pas 1es l'arens, qu'on n'y dechire pas la viande toute crue, & qu'en plusieurs choses on y garde la bienséance? Je ne pense pas qu'on le puisse nier, si ce n'est qu'on n'en ait point vu d'autre mieux policée, & que l'on soit comme cette honnête Femme, qui n'avertissoit pas son Mari de la puanteur de son haleine, parcequ'elle n'avoit jamais été baisée d'autre homme que de lui, & qu'elle estimoit qu'ils devoient tous avoir le même désaut. même défaut.

Au reste, Monsieur, comme cette vertueuse Sicilienne n'en haïssoit pas son Mari, je puis dire que ce que je

I. Discou.s

trouve à reprendre à Paris, ne m'empêche pas de l'aimer plus tendrement que les autres belles Villes que j'ai vues; & en cela patoît la force de ses charmes, puisque toutes ces défectuosités ne sont pas capables de me la faire rejetter. Je me souviens, & je tâche de pratiquer, lorsqu'il en est besoin, l'avis d'un Ancien: Qu'il est bon de connoître les mœurs de nos Amis, & qu'il ne faut pas laisser de les aimer, encore que l'on y trouve des choses à reprendre! Amici mores noveris, non oderis. Et je pense que peut-être tout ce que je reprends, ou qui est moins de mon goût, est une de ses perfections, selon la vue de quelques autres, & sert à l'inépuisable variété, qui récrée les sens, & fournit à l'imagination de quoi entretenir éternellement la pensée de ceux qui la confiderent.

Car aux Villes dont nous avons loué l'ordre & la propreté, on ne voit jamais que le même visage, & les plus grandes beautés nous ennuient enfin, quand elles sont trop long-tems considérées. Ona toujours à la Haye les mêmes Places, le même Bois & les mêmes Allées. On va toujours à Amsterdam le long d'un beau Canal, sous des arbres & sur un pavé de brique; on a

Q y

sceptique.

I. Discours toujours les mêmes Perrons de marbre, & les mêmes Balustrades peintes de diverses couleurs; on y est toujours au large; les Vaisseaux marchent roujours d'une même façon, & on y rencontre toujours aux Personnes la même gravité ou la même modestie. On va toujours à Rome chez les Cardinaux avec la même cérémonie; on les accompagne chez le Pape; & pour user des termes de du Bellay,

> On suit son Cardinal au Pape, au Consistoire, En Chapelle, en visite, en Congregation.

> La maniere des corteges ne change point. On voit toujours aux Places publiques les mêmes Statues; les mêmes réjouissances reviennent toutes les années; & le Journal des dévotions nous apprend où seront les Fêtes, les Musiques & les Stations, d'ici jusqu'à la fin du Monde.

> Il n'en est pas de même à Paris. Le desordre, la confusion & la témérité des mouvemens changent à toute heure la face de cette monstrueuse Ville. On n'y voit jamais deux fois la même chose, la Scene y change à tout moment; & de la bisarrerie de ces Spectacles différens on tire le même plaisir que l'on reçoit ailleurs de la symétrie & de

la juste proportion. Un carolle renversé, deux Crocheteurs qui se gour-sceptique.

I, Discoure

ment, un Filou qu'on arrête, quelques Harangeres qui s'injurient, un Voleur qu'on mene pendre, un embarras qui se forme ou qui se dissipe, le cri de ceux qui vendent les denrées, les Affiches des Comédiens & des Libraires, les Billets des Charlatans, les Chansons des Badauts, l'étalage des Marchandifes, & la rencontre d'une foule continuelle de visages disférens, font le même effet, ou nous réjouissent bien davantage, que tout ce que je viens de représenter de Rome & d'Amsterdam. Il y a bien plus; toutes ces choses qui, séparées, seroient incommodes, mises ensemble, nous font passer doucement par-dessus les crottes, supporter la puanteur des rues, & surmonter les distances & les empêchemens, qui se renconrrent en la poursuite de nos affaires. Nous en trouvons le logis, le repos & quelque propreté plus agréables. Et un jour de beau tems la promenade avec nos Amis, ou la conférence avec quelque rare Personne, nous fair oublier rout le mal que nous aurions pu fouffrir en trois semaines.

Je ne fais jamais réflexion là-dessus, qu'il ne me souvienne de ce que les sceptique.

1. Discours Anciens ont cru de la derniere fin de toutes nos actions, qui se rapportent à la cessation du mouvement, pource que les plaisirs qui se rencontrent dans le mouvement même, demeurent un dégréau-deçà du dessein de la Nature. Vous savez les éclaircissemens, les preuves & les illustrations de cette modeste opinion que notre Ami a si puissamment rétablie; mais je vous prie de considérer si le plus ordinaire plaifir de Paris n'est pas celui de l'exemp-tion de quelque incommodité, & au regard du Vulgaire, quand il peut re-. gagner le logis, & au regard des Perfonnes opulentes, quand elles se comparent aux moins accommodées. Je vous avoue, Monsieur, que, faisant quelquefois l'un & l'autre Perfonnage, je l'éprouve sensiblement : car je me console bien souvent de la crotte & de tous les autres inconvéniens de la barbarie, par l'espérance d'arriver chez moi, ou de vous trouver chez vous, & de jouir en quelque endroit de la propreté, & des autres douceurs de la vie, en ces incomparables conversations, où les Vertueux me font l'honneur de m'admettre; comme d'autre part je ne vais jamais en carosse par la Ville, que, me comparant à ceux qui vont à

pié, je ne goûte le plaisir de la priva- 1. Discountion des maux que je vois que les autres sceptiques endurent, & que je n'emprunte ces

Suave mari magno, turbantibus xquora ventis,

E terra magnum alterius spectare laborem : Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas ;

Sed quibus ipse malis careas quia cernere sua-

Et je pense que chacun, éprouvant ce qui m'arrive, il n'y a point de doute que la grande inégalité, les plus sâcheuses & ordinaires incommodités, le desordre, & tout ce que je nomme barbatie, ne contribuent beaucoup à rendre le séjour de Paris le plus doux & le plus charmant du monde.

Et au fond si j'entreprenois le Panégyrique d'une Ville, dont j'ai eu desfein de toucher les défauts, & non pas de célébrer les louanges, je pourrois bien faire voir, même selon Aristote, qu'il est impossible qu'elle soit plus commode & mieux policée parcequ'elle est trop populeuse, & qu'une si grande machine n'est pas capable d'un mouvement juste & réglé, tel qu'est celui des Villes moins peuplées; s'aus

I Discours

δε αδύνατον ευγομείσθης την λίαν πολυάνθρωπον (18), dit-il, au 4e Chapitre du 7º Livre de sa Politique. En effet, ni un Navire d'une aune de long, ni un autre de cent toises, ne seroient guere propres à la navigation. Il faut une certaine médiocrité, O usius se no médiocrité, O usius se no médiocrité. Pareillement une Ville, si elle a trop peu de monde, elle n'a pas tout ce qu'il lui faut pour les commodités de la vie, Η΄ μεν εξ δλίγων λίαν, εκ αὐτάρκης. Or est-il qu'une Ville doit avoir tout ce qui lui est nécessaire. H' δε πόλις, αὔταρκης. Et si la multitude des Habitans est trop grande : elle aura bien de vrai tout ce dont elle a besoin; mais elle l'aura comme une Province, & non pas comme une Ville. Car il n'est pas bien aisé qu'il y ait de la Police. Qui se mettra, je vous prie, à la tête d'une si grande foule pour la conduire? Comment y fera-t-il entendre ses ordres, & quelle Voix stentorée pénétrera tant de portes & de murailles, afin que tout le monde obéisse aux Réglemens que l'on doit signifier? H' Se en montou ayav, en uen τοίς αναγκαίοις, αυτάρκης, ώσπερ έθνως, άλλ ' ε πόλις. Πολιτείαν γάς ε ράδειον υσάρχειν ' τὶς γάρ τρατηγός έται τε λίαν

<sup>(18)</sup> Fortasse ne sieri quidem posse, ut Civitas nimium frequens hominibus benè legibus regatur.

υπερβάλλον Ο πλήθους, ή τλς κήρυξ μη I. Dis

5 EV Tope (19).

Difcours
 fceptique.

Je voudrois bien que nous en fusions demeurés là, & qu'on ne m'eût pas obligé de patler de notre Nation, à laquelle j'aimai mieux m'en prendre qu'au Gouvernement, en recherchant la cause des défauts pour lesquels j'avois nommé Paris une Ville baibare. Mais i'y fus poussé contre mon intention; & quelques protestations que je fisse d'excepter toujours mes Supérieurs, & une infinité de sages Têtes, qui se sont purifiées du mauvais air & de la contagion commune, je ne laissai pas d'être vigoureusement relancé, comme si j'étois moins équitable à la Ville capitale de ma chere Patrie, que je ne voudrois point changer pour aucune autre ; ou comme si je prétendois à me tirer du pair, & à faire le Censeur.

Certes je suis fort éloigné de certe présomption. Je ne crois pas que je sois guere meilleur que beaucoup d'autres dont je n'approuve point les actions,

(19) Que vero ex nimium multis, erit illa quidem rebus necessariis sie instructa, suisque bonis ità contenta, ut Gens, sed non ut Civitas. Reipublice enim

administrationem in ea inesse haud facile est. Quis enim aut Imperator multitudinis perquam immensæ futurus est, aut preco, nisi stentoreus? Ibid. l. 7. fceptique.

366

1. Discours & je me vois fort au-dessous d'une infinité de Personnes excellentes que je tâche d'imiter. Mais je vous avouerai franchement qu'étant hors de mon Pais, j'ai souventesois eu de la honte & de la confusion, de la légéreté & de l'indiscrétion de quelques-uns de mes Compatriotes; & qu'y étant de retour un peu sur l'âge, & avec plus de pratique du grand Monde, j'y ai été encore plus scandalisé de l'intérêt & du peu de foi, qui dominent presque dans toutes les affaires.

Les Etrangers qui ont voïagé, & qui nous reçoivent chez eux, excusent vo-lontiers les irrégularités de la Jeunesse qu'on leur envoie, au fortir du College ou de l'Académie, & prennent quelquefois plaisir aux extravagances où il paroît de l'esprit & de la gaieté; mais comme le plus souvent elles passent au mépris & à l'injure de ceux en la puissance desquels on est, il n'est pas de merveille qu'enfin ce procédé leur dé-plaise. Et là-dessus un de mes Amis entendoit dire sagement au Cardinal Bentivoglio, à Rome, où quelques jeunes François faisoient beaucoup de bruit : Que ce seroit peu de chose s'ils se contentoient d'être de la belle humeur qu'ils étoient à Paris, mais qu'ils pas-

soient les bornes en Italie, & qu'il étoit I. Difcours bien mal aifé à des Personnes modérées sceptique.

de supporter leur immodération.

On peut rejetter les autres vices plus fâcheux, sur le malheur des tems qui courent, sur les guerres & les divisions, qui non-seulement ruinent les Villes & la Campagne, mais qui soulevent au-dedans de nous nos passions, & renversent tellement nos facultés, que nous ne voïons presque plus, dans cette agitation où nous sommes, aucune distinction du vrai & du faux, du bien & du mal, de l'ordre & de la mauvaise conduite. Mais comme ce n'est pas d'aujourd'hui que d'autres que moi se sont plaint de notre Nation, je n'estime pas qu'il en faille accuser aucun desordre du Gouvernement, qui ne fut jamais mieux entendu qu'à préfent, où l'on a coupé tous les nerfs des Guerres civiles, seules à craindre dans un Etat qui triomphe de tous ses Voisins, par le courage héroïque, la piété héréditaire, & la sagesse qui a prévenu les années de notre jeune Monarque : car c'est à ce principe qu'il faut rapporter tout ce que la prudence de son incomparable Ministre, & la valeur de ses Capitaines ont fait de grand pour son service. Je vois en effet que de tems

Reptique.

I. Discours immémorial, & sous les meilleurs Rois, qui gouvernoient avec une entiere application d'esprit, nous avons donné les mêmes sujets de plainte, & que toujours les François ont eu le même naturel, soit que par imitation ils se soient donnés les uns aux autres, & de Pereen Fils, les mêmes maximes, ou que l'influence du Climat, la nature du Païs, & le Terroir, y fassent quelque chose.

Erito. lib. 1. Et se Parrisios dixerunt nomine Græco; Philippidos. Quod sonat expositum nostris, audacia, verbis.

De sorte que nous ne pouvons pas nous en décharger sur un petit nombre de personnes; & quand bien nous le serions, cela n'empêcheroit pas que la proposition ne demeurât toujours entiere: qu'il y a à desirer en notre Na-tion, la fermeté, la discrétion, le desintéressement & la fidélité dont on nous accuse de tenir fort peu de compte; puisque d'où que ces désauts nous vinssent, nous ne laisserions pas de les avoir, & qu'il importe sort peu d'où c'est qu'ils tirent leur origine, tandis qu'il ne faudroit songer qu'à s'en dé-faire. Il ne faut pas juger si l'on a raison de porter cette plainte de nous, par ce que pratiquent les Gens d'honneur aux

DE MAROLLES. Part. III. 369 rencontres particulieres, où ils don- 1. Discours

nent des exemples irreprochables de sceptique. toutes ces vertus, & peut-être en plus haut dégré qu'elles ne se trouvent en aucune part du monde. Mais il faut toujouts regarder à cet esprit public, & aux idées qui nous demeurent de cette vue générale, que l'on doit passer sur la pratique de toute la Nation. Il ne faut pas avoir égard à ce que fait un Gentil-homme qui est à la tête de son Régiment, en Guyenne ou en Normandie; mais à la barbarie de tout le Corps, à ce qu'une Communauté fait contre sa Voisine, à ce que le plus grand nombre exerce, à ce qui arrive le plus souvent. Il ne faut point aussi user de récrimi-nation, ni penser que je veuille dire que ces manquemens des François ne se trouvent point du tout aux Nations etrangeres. Je ne les estime pas si parfaites, & je n'ai prétendu avancer, si ce n'est qu'ils n'y paroissent pas si fort, ni si communément; peut-être à cause que nous faisons toutes choses avec excès, & que ni aux vices ni aux vertus, nous ne gardons point de mesure. Notre courage passe jusqu'à la témérité; notre libéralité tend à la profusion; notre franchise se convertit en indiscrétion; quand nous voulons user de méScerrique.

I. Discours nage, notre intérêt nous porte à toutes fortes de lâchetés, & en cela, de même qu'au teste, nous enchérissons par-desfu toutes les Nations de la Terre. D'ailleurs nos défauts paroissent davantage par l'opposition de nos vertus; comme aux autres ils sont obscurcis par un air plus fombre & moins brillant qui les couvre. On ne s'étonne pas beaucoup qu'un Hollandois parle grossierement, ou fasse quelque acte d'incivilité. On ne trouve pas mauvais qu'un Italien vive écharsement, & ne connoisse personne où il y va de son interêt. On se mocque de l'orgueil d'un Espagnol; & il ne paroît point étrange qu'un Anglois traite arrogamment. Mais quand cela arrive à un François, qui est en réputation de courtoisse & de civilité, il est si fort contre son naturel, que toujours on le supporteroit malaisement; encore qu'il ne le fîr pas avec excès, ainsi qu'il le pratique.

Il est vrai que nous avons une vivacité d'esprit admirable, que les pointes & les promptes reparties nous courent fort peu, que nous disons & faisons toutes choses de bonne grace, & que quelques Etrangers empruntent souvent nos modes: mais cela ne nous sauve peut-être pas de la barbarie, que

nous trouvons nous-mêmes dans ceux qui viennent de la Province, & qui sceptique. retiennent le langage & les habits du tems de nos Ancêtres, qui nous sont devenus Barbares, comme ceux d'à present le deviendront à nos Neveux. Il est vrai aussi, que l'on prêre fort aisément à Paris aux Personnes de condition incommodées; qu'on leur vend à crédit; & que la plûpart des Hôtes se ruinent en faisant bonne chere aux Etrangers, qui sont des Actes d'une imprudente civilité. Mais en même tems quelle usure & quelle volerie n'y a-t-il pas dans les Boutiques ? A la vérité on n'entend point parler de poison; ni de vengeance retenue depuis vingt ans dans l'esprit d'une Famille: mais combien d'affassinats se commettent tous les jours, & quels dangers ne court-on point dès que la nuit arrive? Un Bourgeois ne voir il pas tuer son Voisin, sans s'émouvoir pour sa défense, ou pour arrêter l'Homicide; comme il seroit aisé de le faire, s'ils étoient tous de bonne intelligence, ainsi que les Loix de la Société l'ordonnent? Les Hollandois en font bien plus d'état que nous, & parmi eux les Concitoiens se souviennent si bien de la protection qu'ils se doivent réci-

I. Difcours

sceptique.

I. Discours proquement, qu'il sut impossible de mon tems à M. le Prince d'Orange de mettre en sureté à la Haye, au milieu de sa Cour, un Seigneur de grande naissance, qui avoit battu'un Klapperman, un de ces Hommes qui avertisfent de nuit de l'heure qu'il est, & qui prennent garde au feu. Ne m'avezvous pas raconté, Monsieur, une chose bien opposée à cette Histoire, que vous aviez vu arrêter sur le Pont saint-Michel un Gueux, auguel un Pere avoit arraché son Enfant, dont il avoit disloqué les membres; que vous l'aviez vu conduire en diverses Prisons où il fut refusé, faute que Personne ne voulut être Partie; & que des Laquais furent contraints d'en faire eux-mêmes une barbare justice, le précipitant dans la Seine & l'assommant à coups de pierres, comme il avoit de la peine à se noïer? Mais laissons à part cette barbarie, avec l'indiscrétion que je trouvois à reprendre, lorsque je disois qu'un Romain détournera sa vue, ou choisira un autre chemin pour ne faire point déplaisir à une Personne, qui ne veut pas être apperçue; mais qu'un François prendra plaisir de la traver-ser, & que ces saçons de faire liber-tines & desobligeantes, lui attirent le mépris

mépris & la haine des Etrangers. C'est pourquoi ils ne font point scrupule de lui faire païer-dans les Hôteleries son insolence, le bruit qu'il y fait, le degât des viandes, & la saleté de la chambre où il renverse de sa table tout ce qui lui déplait.

I. Discours

Et en cet endroit je ne saurois m'empêcher de dire à la louange des Etrangers, qui passent par chez nous, ou qui prennent la peine de s'y arrêter, qu'ils savent bien mieux s'accommoder à nos mœurs & à nos façons de faire, que nous ne nous accommodons aux leurs; & qu'ils ont pour nous une telle deférence, que bien souvent ils sorcent leur génie pour nous imiter, \*\*\* \* & empruntent notre irrégularité, comme pour nous traiter selon notre humeur & conformément à notre barbarie. De quoi certes si quelques Particuliers souffrent quelque legere incommodité, ils se doivent consoler par la consideration de l'utilité publique & de la gloire, qui réjaillit sur toute notre Nation, pour laquelle on a tant de respect & de complaisance. Mais peut-être que nous ne leur aurions pas moins d'obligation, s'ils vouloient prendre le soin de nous polir, de nous accoutumer au bon ordre, Tome II.

1. Dicours & de nous inspirer ce qui nous manfeepuque. que du jugement & de la civilité, qui leur est si naturelle.

Mais que dis-je, Monsieur, de la civilité, que l'on auroit grand tort de desirer, & de laquelle nous donnons des preuves à toutes les autres Na-tions que nous recevons chez nous comme nos Comparriotes, ou chez lesquelles nous allons porrer nos respects & notre soumission. Car non-obstant ce seu volage, & ces soibles commencemens d'insolence, qui nous font hair ou mépriser des Etrangers, nous ne laissons pas de nous soumettre; & un Homme sage qui avoit beaucoup voiage, m'assuroit qu'il avoit rencontré des François presque en tous Païs du monde; mais que par-tout où ils s'étoient établis, il les avoit trouvés fouples, foumis, fort bons Artisans, & Serviteurs très humbles de ceux qui leur donnoient à vivre, & qui les faisoient travailler. Il ne faut donc pas qu'on nous accuse d'incivili-té, mais d'une legere & innocente inconsidération, qui aboutit à quel-que raillerie, & qui toujours est sans venin & sans malice. Notre galanterie, qui fert de patron à toutes les au-tres Nations de l'Europe, & notre fiDE MAROLLES. Part. III. 375 delité sans pareille au Gouvernement I. Discour, monarchique sous lequel nous vivons sceptiques, depuis plus de douze siecles, mar-

depuis plus de douze siecles, marquent bien notre politesse & notre humanité; quoiqu'en veuille dire Ariftote, qui au troisieme Livre de sa politique (20) s'oublie jusques-là de soutenir, que le Gouvernement d'un seul legitime & heréditaire est celui des Barbares , Eiri Bariteiai Tav Barbapav , de quoi il rend raison, Dià yas Toy d'sλικώτερον είναι τὰ ήθη φύσει, οἱ μέν βάρβαροι τῶν Ελλήνων , ci δè περὶ τὴς Ασίαν , τῶν περὶ την Εὐρώπην , ὑπομένουσι την δεσποτικήν ἀρχήν , ἐδὲν δυσχεραίνου-765, (21) & sur la fin du Chapitre, aprés qu'il a mis au premier rang la Monarchie héroique H' mepì robs inwinds xcorus. fur des Peuples qui se soumettoient d'eux-mêmes à leurs Rois, il rapporte la deuxieme espece de Monarchie qu'il nomme Barbare, Δευτέρα δέ ή βασιλεία βαρδαρική , αύτη δε έςίν ουκ γένους αρχή δεσποτική κατα νόμον (22). Ce qui a été refuté par les Commentateurs, & dont la fausseré est route manifeste.

(20) Chap. 14.
(21) Nam proptered quod & Barbari moribus funt ferviliotibus quam Graci, & Afiani quam Europæi, herile imperium

perferunt, neque hoculla ex parte ægrè ferunt.

(22) Secundum barbaricum:hocautem gentile imperium est, herile, legitimum. 76 MEMOIRES

Discours sceptique.

Er voilà, Monsieur, ce que je dis sur ce sujet, ou plutôt ce que je voulus dire, tandis qu'on se jetta sur ma proposition, que je n'eus pas moien de defendre contre de si sorts Ennemis, & que je condamne moi-même, si elle a que je dois à mon Païs. Je ne l'ai avancée qu'entre des Amis, & par forme d'exercice. Car au demeurant; j'en reçois de plus génerales qui lui furent oppo-fées: que tous les Hommes étoient fort corrompus, & ne valoient gueres plus les uns que les autres; qu'ils étoient tous entachés du Péché originel; qu'ils avoient les mêmes défauts; & que la Société civile, un peu mieux, ou un peu plus mal réglée, ne les corrigeoit pas beaucoup: que le plus court étoit de ne faire jamais de comparai-fon, & de savoir adroitement jouir du bien présent tel qu'il est, sans le mesurer à un autre, dont il ne sert à rien de se souvenir, & qui ne peut pas y être ajouté. Je ne voulus pas conrester non plus, que la durée de notre Gouvernement ne fut une preuve de notre sagesse; encore que Boccalini nous ait comparés à des Personnes ivres, qui se redressent en se choquant : car il est certain, que nous ne pour-

rions pas souhaiter un Gouvernement

1. Discours

plus conforme à notre génie.

Ni je ne fongeai point à me préva-loir de ce que le Cavalier Marin a écrit de Paris, en une Lettre que l'on a mise à la fin de son Adone de la derniere Impression d'Hollande, parceque c'est un Auteur folâtre, aux paroles duquel il ne faut pas s'arrêter. Quanquam ridentem dicere verum quid vetat. Elles sont si plaisantes que je suis tenté de les transcrire pour finir agréablement cette Differtation. » Circa il Pac-" se, che debbo io dirvi? Vi dirò, " ch' egli è un mondo. Un mondo dico, non tanto per la grandezza, per la gente, è per la varietà, quanto perch' egli è mirabile, per le sue stravaganze. Le stravaganze fanno bello il mondo; percioche essendo composto di contrari, questa contrarietà constituisce una lega, che lo mantiene. Nè più nè meno, la Francia è tutta piena di repugnanze, e di sproportioni, le quali però formano una discordia concorde che la » conserva. Costumi bizzarri, furie terribili, mutationi continue, guerre civili perpetue, disordini senza regola, estremi senzo mezzo, scom-» pigli, garbugli, disconcerti, è con78 MEMOIRES

I. Discours Sceptique. " fusioni, cose in somma, che la doverebbono distruggere, per mi" racolo la tengono in piedi. Un mon" do veramente, anzi un mondaccio
" & più stravagante del mondo istes" so. " Mais afin de ne pas demeurer sur cet endroit, que le Poète hyperbolique a touché un peu trop rudement, permettez moi la citation d'un passage du judicieux M. Corneille, qui fait parler Cliton de cette sorte dans une de ses Comédies,

Le Menteur Act. 1. Sc. 1.

Connoissez mieux Paris, puisque vous en parlez:

Paris est un grand lieu plein de Marchands mêlés,

L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence, On s'y laisse dupper autant qu'en lieu de France:

Et parmi tant d'esprits plus polis & meilleurs, Il y croît des Badauts autant & plus qu'ailleurs.

Dans la confusion que ce grand monde ap-

Il y vient de tous lieux des Gens de toute forte,

Et dans toute la France il est fort peu d'endrôits

Dont il n'ait le rebut aussi-bien que le choix. Comme on s'y connoît mal, chacun s'y fair de mise,

Et vaut communement autant commeil se I. Discours prife.

Après cela il fut conclu tout d'une voix, que Paris étoit la plus belle Ville du Monde, l'Asyle de l'honnête liberté, le vrai séjour des Muses, la commune Patrie des Gens d'honneur,

Regia Phœbi

Parisius, Cyrraa viris, chrysaa metallis, Græca libris, Inda studiis, Romana Poetis, meminit re-Attica Philosophis, mundi rosa, balsamus pologia.

Architronius Poeta cuius

orbis. Sydonis ornatu, sua mensis, & sua potu, Dives agris, fœcunda mero, mansueta colonis.

Messe ferax, inoperta rubis, nemorosa racemis .

Plena feris, fortis Domino, pia Regibus, aurâ

Dulcis, amœna situ, bona cuiliber, omne vetustum .

Omne bonum, si sola bonis fortuna faverer.

Et j'ajoutai à l'éloge de cet ancien Poète les vœux d'un Moderne, qui a le gout exquis pour toutes les bonnes chofes.

Sic orbis caput, urbiumque Princeps Sis, Lutetia; nec modum tibi fors Crescendi statuar

Joan. Sangenesius (S. Geniez).

Riv

ceptique.

I. Discours Enfin tout se passa comme il est de coutume entre les honnêtes Gens, & si vous y eussiez été pour rendre la partie égale, je ne sais si par complaisance nous n'eussions pas tous changé de sentimens, ou si du moins chaque Parti n'eût pas fait semblant de gouter celui de son adversaire; si fort nous nous trouvâmes, au sortir de-là, disposés à la civilité.

> Le Modérateur de cette petite contestation l'inspire à tous ceux qui ont l'honneur de s'approcher de lui; & je vous ai dit, il y a long-tems, que je ne me retirois jamais de son Cabinet que beaucoup meilleur qu'auparavant, plus éclairé & plus docte, que je n'y étois entré. Je vous prie, Monsieur, de l'affurer de mon obéiffance, & de lui faire trouver bon que je vous aie dé-duit mes pensées; lesquelles je soumets à son jugement, & qui tombent, à mon avis, dans les siennes, après que j'en ai séparé la crudité & l'indigestion. Toutefois, s'il ne les trouve pas encore bien digérées, vous n'aurez qu'à jetter au seu cette Lettre, & je consens qu'il n'en soit plus parlé. Il nous restera assez d'autre matiere pour nous exercer, & pour apprendre en sa conversation.

Nous en jouissons peut-être, graces 1. Discour à la prétendue Barbarie, qui lui a don-sceptique. né le loisir de nous recevoir à toute heure chez lui avec tant de douceur, & qui ne l'a pas occupé aux emplois dûs à son mérite & à sa naissance: car j'ai bien pensé à lui plus d'une sois, lorsque j'ai formé mon paradoxe, & un autre illustre Abbé a dit là-dessus avec la même réflexion,

A Rome on préfere Paris, D'avoir un Homme de ce prix; Et d'autres le trouvent Barbare, De ne traiter pas mieux un mérite si rare.

Je ne vous en dirai pas davantage; & vous devinerez bien le reste, qu'il faut reserver à d'autres Entretiens. Car puisque vous ne desapprouvez pas ce gente d'écrire, & que vous trouvez en mes autres Dissertations, que je sais donner quelque couleur à des matieres plus disgraciées, où vous n'en remarquiez point auparavant; peut-être que dans un honnête loisir j'aurai d'autres choses à dire sur de plus savorables sujets, ut nos vixisse testemur; si tant est que quelques-uns de nos Ouvrages survivent à leur Auteur, & témoignent à la postérité l'estime qu'il a fai-

I. Discours te de votre jugement, & de l'amitié réciproque que nous avons constamment chérie & soigneusement cultivée.

Quos irrupta tenet copula: nec malis Divulsus querimoniis, Suprema citius solvet amor die.

Dans laquelle ferme résolution de vous chérir & de vous honorer toute ma vie, je finis ce discours, & demeure,

Monsieur;

Votre très humble & très obéissant Serviteur.

ALETHOPHILE:

Le 28 de Sept, 1656.

# DEUXIEME DISCOURS

SCEPTIQUE.

### A ARISTE.

Si la malice des Hommes, qui vient de la Nature corrompue, n'est point augmentée en l'Etat du Gouvernement moins absolu, par les défauts de la Societé ?

## MONSIEUR,

Nous réformerons donc entre nous II. Diffeotes la Grammaire, & dorénavant vous me permettrez de dire que Philotime est fort inhumain, lorsque je voudrai en un seul mot faire un abrégé de toutes ses louanges. Il demeurera donc conclu entre nous, que les Hommes sont les pires de rous les Animaux; que les vices, la malignité & toutes les mauvaises habitudes leur sont naturelles; & que les meilleurs des Hommes sont ceux qui se sont davantage dépouillés curda coit de l'humanité. Véritablement, Mon-intenta adinasieur, je soupçonnois depuis fort long-lum mi tem-tems que les hommes ne valoient gue- Mett. 15.19.

Rvi

sceptique.

u. Discours re; mais je ne considérois que ceux parmi lesquels nous vivons, ramassés dans des Villes, & réunis en des sociétés. Il me sembloit qu'il n'en étoit pas tout-, à-fait de même de ceux dont on nous fait des Relations, qui vivent en l'état de Nature, ou en un état qui en approche plus que le nôtre. Je pensois que sous l'Empire on étoit plus dépravé, & qu'y étant détenu comme en un état violent, on épioit toutes les occasions de s'échapper, & de faire quelque tour de la liberté naturelle, dont alors on avoit plus de plaisir d'imiter les actions, par les défenses & les difficultés que les Loix civiles y avoient apportées. J'ai changé deux ou trois fois d'avis sur cette matiere, & je ne vous réponds pas encore que j'en demeurerai à ce que nous conclûmes hier, si vous ne m'en envoïez dans huit jours la ratification, en l'eclaircissement des doutes que j'ai envie de vous proposer. Pour ce qui est des Bêtes, il me semble que nous leur faisons grand tort, lorsque voulant ac-cuser quelqu'un d'ignorance, de cruau-té & de vicieuses inclinations, nous les désignons par les termes de bêtise & de brutalité. Les bêtes ignorent-elles leurs intérêts, & n'y vont-elles pas plus constamment que nous? Que savons-

nous des choses naturelles plus qu'elles, II. Discous si ce n'est peut-être qu'après toutes nos sceptique. recherches nous connoissons mieux qu'elles que nous n'y favons rien? Ce qui sert à la santé leur est-il plus caché qu'à nous? Ne courent-elles pas tout droit à leurs remedes? N'en savent-elles pas bien la dose ? Ne gardent-elles pas bien la mesure en leur diete & en leur régime; & en la recherche de ce qu'il leur faut, en la construction de leur demeure, en leurs voïages& leurs plaisirs, ne sont-elles pas cent sois mieux réglées que nous, & par conféquent cent fois mieux éclairées ? A quoi nous fert la boussole & la navigation, qu'à aller chercher parmi les naufrages des choses dont nous n'avons pas besoin, si ce n'est à cause du luxe & de la fainéantise de quelques-uns, & de la sortise de quelques autres qui vivent de ce luxe & de cette fainéantife ? Si les Matelots de la Noort-Hollande, qui vont querir la Porcelaine & les pierre-

ries des Indes, pour les Fainéans de la Haye & d'Amsterdam, afin de recevoir d'eux le pain qui manque à leur Pais, avoient l'instinct & la prévoiance des Grues & des Cigognes, n'iroient-ils pas défricher les Païs incultes, & chercher ailleurs en Terre-ferme leur nour-

sceptique.

MEMOIRES

H. Discours riture? L'inégalité des biens qui est si
disproportionnée est-elle un argument
de nos grandes connoissances, de
notre sagesse & de notre générosité,
plutôt que le particulier & modeste
usage que chaque Corbeau a de la
charogne qu'il rencontre, ou chaque
Moineau du monceau de blé auquel il
appelle ses Compagnons? Cet amas &
cet entassement au-delà de l'usage d'une vie cent sois plus longue qu'on ne ne vie cent fois plus longue qu'on ne peut espérer d'atteindre, sont-ils une marque de notre prévoïance, plutôt que de notre sottise? Et cette bassesse, avec laquelle nous voïons du fond de la mi-fere entasser ces inutiles provisions, est-elle une preuve de notre modéra-tion, plutôt qu'un esset de notre timidité? La chicane du Palais, la fourberie de la Cour, & les friponneries qui s'exercent impunément dans toutes nos Sociétés, marquent-elles notre bel es-prit, & en sommes-nous plus dignes de louanges, que les Bêtes ne le sont de leur paisible usage des présens de la Nature, ou de la main mise dont elles usent sans autre forme de procès, lorsqu'il en a pas assez pour les partager également? Les voions nous de gaieté de cœur insulter à leurs semblables, ou prendre plaisir au mal & à la des-

DE MAROLLES. Part. III. 387 truction de celles de leur espece? Té- II. Discouse moignent-elles de s'entre-hair naturellement? Font-elles durer toute leur vie les querelles qui leur furviennent, & vont-elles, à la solde les unes des autres, s'exposer à la mort & aux miseres de la guerre, pour une chétive récompense, infiniment au-dessous de leur repos & de leur tranquillité? De ce côté-la, Monsieur, je ne pense pas qu'il y ait de réplique; & si quelque jour je traitois ceci plus à loisir, je ferois bien voir par le menu, qu'avec toute notre raifon & notre fagesse, nous ne vivons pas si heureusement, ni si raisonnableblement que les bêtes. Mais, comme je vous ai dit, je doute si tout notre malheur & notre fottise ne viennent pas de ce que nous ne vivons dans nos Sociétés civiles de l'Europe, ni tout-à-fait sous l'Etat de l'Empire, ni rendus à celui de la Nature. Nous sommes en un certain milieu où se forme, comme en la moienne région de l'air, la tempête & les orages. Nos esprits sont partagés entre ces deux Etats; & tantôt la sujection aux Puissances souveraines nous abbat le courage, tantôt les pensées de liberté nous le relevent, & nous font insulter témérairement contre les premiers que nous rencontrons en nous re388 MEMOIRES

H. Difcour

levant. En effet, considérons je vous prie de quelle façon vivent les Sauva-ges en Amérique, & les Peuples d'Afie, fous les Empires Mahométans. En Occident les Canadois & les Brasiliens suivent les Loix de la nature, cherchent chacun ce qu'il leur faut, & font part du superflu à ceux qui n'ont pas été assez heureux pour le trouver. La faim, la soif, les injures de l'air, sont tout ce qu'ils craignent. Ils y remédient; & puis se tiennent cois, ou se divertissent, sans faire mal à personne. Ils s'entresecourent, regrettent la perte de leurs Amis, & marchent plus fermement dans le sentier de la félicité que ce petit raion de sens commun leur montre, que nous ne faisons avec ces grandes lumieres, qui ne nous décou-vrent plusieurs chemins, que pour nous faire plus aisément égarer. En Orient, l'Empire absolu fair presque le même effer, ou du moins il semble que les Peuples y vivent moins malheureux qu'en Europe, où la Souveraineté est tempérée, & où nous nous piquons de meilleure politique & de plus de liberté, que les Peuples que nous nommons Barbares. Je m'en rapporte & aux Relations écrites, & plus encore à celles que vient de nous faire le bon Monsieur de l'Es-

DE MAROLLES. Part. III. 389 toille, qui fort naïvement, & fans fi- II. Discours nesse, avec son seul esprit d'un Négo-sceptique. ciant qui sait bien faire son compte, nous en a plus appris que les Savans, les Dévots & les Politiques qui n'ont

fait que passer aux Païs où il a demeuré trente-cinq années, & qui ont vu les choses de tout autre œil que lui, avec les lunettes de leurs anticipations. La sonveraine Loi du Prince est sans réplique à Constantinople, à Hispahan & à Agra; tous les Sujets s'estiment fort honores du titre d'Esclaves de leur Roi, & ne se dispensent jamais de son obéissance. En faisant leurs affaires particu-lieres, ils regardent toujours le Thrône & la Domination; & cette entiere dépendance de leur vie & de leur fortune ne les rend pas plus malheureux. Au contraire, ils en sont mieux à couvert de quelques incommodités qui nous travaillent; ils en ont moins à craindre les insultes des Personnes privées; ils sont tous immédiatement sous la protection de leur Souverain. Il n'y a point là de Gentilhomme qui fasse du Roitelet; &l'Empereur est la seuleTête, du caprice de laquelle il y ait à souffrir; mais il n'est pas davantage à redouter que la foudre, qui ne tombe que par hazard fur les plus grands arMEMOIRES

fcepti jue.

tt. D'houts bres; & il n'y a guere que quelques In-confidérés, qui le provoquent, auxquels il fe fasse sentir. Tout le reste vit en paix, & fans danger de recevoir le moindre dommage. Ces malheureux que l'on étrangle dans le Serail, ou auxquels on creve les yeux, sont des Victimes que l'on immole à la tranquillité publique; & par les feules Loix de la Politique, il n'y a rien de plus sagement ordonné que de se racheter d'un incomparablement plus grand mal, qui est le trouble de l'Etat, par celui que souffre un petit nombre de Personnes capables de l'exciter. En notre Europe, toutes les désolations qui l'ont presque dépeuplée, & toute la misere que l'insolence des Soldats ou l'avarice des Partisans font souffrir, ne viennent-elles point de ces contre-poids qu'il y a à l'Autorité souveraine? La tête de Kmielniski, de Radziwil, du Vice-Chancelier, & de cinq ou six autres, n'eût-elle pas épargné celle de cent mille personnes, que la descente du Roi de Suede a fait périr en Pologne ? Cette prétendue liberté des Etats, à quoi a-t-elle fervi , qu'à déchirer le Roïaume ? Et que fait-elle autre chose, si ce n'est que les Peuples ne vivent ni libres ni foumis, & que, comme ils atDE MAROLLES. Part. III. 391

taquent la Souveraineté, réciproque- II. Discours ment la Souveraineté les attaque & les maltraite, les desarme, les dépouille & s'attire toute la force & toutes les sinances, afin d'épuiser tout le sang & toute la vigueur de la rébellion? Mais de ceci, Monsieur, je m'en remets à ce que vous avez vu en cette Ville pendant la furie des desordres, en laquelle on a éprouvé que la liberté à laquelle on aspiroit dans le Peuple, étoit mille fois pire que le Ministère, duquel la prospériré des Armes du Roi, & le calme intérieur de l'Etat, faisoient bien voir qu'on n'avoit pas sujet d'être mécontent, & auquel à l'heure présente on trouve mieux fon compte, que l'on ne faisoit à l'Etat extravagant auquel on n'étoit ni aux Champs, ni à la Ville, ni sous l'Empire, ni sous les Droits communs de la Liberté naturelle. Dites-moi donc, Monsieur, si cette humanité, laquelle nous trouvions si rude & si farouche, n'est pas l'humanité qui s'est renfermée dans des Villes, qui a fait des Loix, qui a bâti des Palais, des Temples & des Académies; si ce n'est pas l'Art qui a corrompu la Natu-re, qui a gâté tout ce qu'il a voulu re-dresser: & si cela est, ne ferions-nous pas mieux en notre Grammaire de nommer incivil, celui que nous voulions

MEMOIRES 392

feegtique.

11. Discours nommer inhumain ; parceque les défauts, dont il s'est purgé, ne sont pas tant ceux de l'Humanité, que ceux de la Société civile : J'attends là-dessus votre décision, & jusqu'à Mardi prochain, que Philotime nous fournira une plus agréable matiere de discourir, je renonce aux raisonnemens & à la Philosophie, car je vais rentrer dans le tourbillon.

Nunc agilis fio, & mersor civilibus undis. C'est-à-dire, je vais recommencer mes

vifires & mes follicitations.

Vivite felices, quibus est fortuna peracta Jam sua: nos alia ex aliis in fata vocamur. Mais, puisque tel est l'ordre des choses, faisons - le gaiement, & que la froideur de quelques-uns, ni la mine austere de quelques autres, ne nous rebutent point de la poursuite de nos affaires. Souvenons-nous que c'est-là la vraie civilité, ou selon nos premieres pensées, que c'est-là la vraie humanité qui paroît en son naturel; que l'intérêt domine & prévaut par-dessus les plus doux sentimens; qu'il oblige les hommes à se tenir sur leurs gardes, dès qu'on s'approche d'eux, & principale-ment en l'Etat du Gouvernement moins absolu, où la ruse & les tromperies font plus à craindre que la force & la violence. En un mot, représentons-

DE MAROLLES. Part. III. 393 nous qu'il ne faut pas chercher commu- 11. Discours nément la douceur, l'affabilité, la sceptique. courtoisie, ni les autres vertus qui conviennent à si peu de personnes, & que yous avez si bien mises à la place des défauts que l'on contracte dans la Société civile. Je fuis,

MONSIEUR,

Votre très humble & très obeissant Serviteur. ALETHOPHILE.

A Paris le 20 de Decembre 1656.

### AMONSIEUR DE MAROLLES ABBE' DE VILLELOIN.

## Monsieur.

" Je suis en humeur de vous contredire, depuis que j'ai lu vos doctes " Conversations, encore que je sois depuis plus long-tems votre Difciple, & que j'entre volontiers dans " tous vos nobles fentimens; mais il " est bon que vous soïez un peu excité » à les produire, & que ce prodigieux " amas de belles connoissances, dont " yotre mémoire est remplie, ou que

MEMOIRES

II. Discours scepti que.

ce fond inépuisable de forts raison? nemens, dont votre ame est pleine, soit remué par de modestes contestations. Je m'écarte à dessein des opinions reçues : mais comme les Médailles ne sont que pour les Curieux, les Paradoxes ne sont pas pour tout le monde. Il faut de la monnoie au Peuple; & les plus communes opinions font les meilleures pour les usages de la vie. Nous ne devons pas tirer les autres du cabinet, sice n'est pour les refondre & les convertir en des especes autorisées. Or, comme vous êtes un de ceux qui peuvent les rafiner, & leur remettre le coin, par la déférence que l'on rend à tout ce que vous dites, je les soumets à votre censure; & particulierement ce Discours à Ariste, sur le sujet duquel vous me protestiez, en nos derniers entretiens, que vous auriez beaucoup de choses à représenter; & à l'avantage des hommes, dont j'ai dit que les connoissances, la conduite, & le bonheur n'avoient pas à se glorifier par-dessus les autres animaux; & contre le Gouvernement despotique, sous lequel j'ai prétendu qu'on vivoit plus heureusement que sous un moins absolu. A la vérité, je vois bien que sous l'Empire des Ottomans,

DE MAROLLES. Part. III. 395 s des Perses & des Mogols, il se 11. Discours , fair quelquesois d'étranges ravages, sceptique.

qu'on prodigue le fang humain, & » que jamais la félicité n'est entiere. " Cette penderie, que M. de l'Estoile & » fon Indon virent vingt-cinq journées

de long, dans les Indes, où les arbres » étoient garnis, des deux côtés du or chemin, de plus de cent mille Per-

" sonnes, que le Roi avoit fait mourir » pour venger deux ou trois vols qui » avoient été commis, m'étonne &

» me surprend. Mais, Monsieur, lais-

» sant à part ces cruautés extraordi-" naires, qui font ce que les inonda-» tions, les tremblemens de Terre,

» & les maladies épidémiques causent " ailleurs, ne semble-t-il pas que ce

" qui se sauve & échappe à ces tor-" rens, vit plus heureux, c'est-à-dire,

» plus tranquillement, que là où le " Gouvernement moins absolu souffre

» toujours quelque agitation ? J'ai fou-" vent considéré ce Vers, que je vous

» prie de revoir avec cette admirable " faculté que vous avez de tirer le sens

" & toute la grace de la Poésie dans " vos belles Traductions,

Parcere subjectis, & debellare superbos. " Et j'ai pensé que le Poète vouloit que " la souveraine Puissance fût douce, " traitable & benigne, envers le Peu396 MEMOIRES

II. Discours Leeptique.

ple qui se soumet; mais ferme, inflexible & rigoureuse envers les Puissances subalternes, qui sortent de leur devoir, & se comportent insolemment. Mais aux Païs où la Charité chrétienne est en regne, on prarique tout le contraire, & je ne sais si ce n'est point de-là que viennent les troubles des Etats, & le malheur des Sujets. Un Gouverneur de Place ou de Province desobéit quelquesois impunément aux ordres du Souverain, & la moindre folie du Peuple est sévérement punie; comme si la desobéissance des Grands n'étoit pas plus à craindre, que celle des petits; & comme s'il n'étoit pas plus glorieux & plus utile d'abbattre l'orgueil, que d'insulter à la misere. Mais la conduite est diverse, selon le divers génie des Peuples auxquels on a à faire; & comme tous les Poli-22 tiques n'ont pas les mêmes fins, ils y vont aussi par des moiens bien différens. Je vous laisse examiner ce qui en est, avec votre adresse & votre éloquence accoutumée, ne prétendant en aucun de mes Discours, qu'à » quelque probabilité, tandis que j'at-» tendrai de vous de plus fortes Démonstrations. Jesuis, &c.

TROISIEME

### TROISIEME DISCOURS

De l'Abbé de Villeloin, pour fervir de Réponse à la Lettre, & au second Discours sceptique d'Alethophile.

Que de préferer les Bêtes aux Hommes, pour les connoissances, la conduite, & le bonheur de la vie, est un Paradoxe qui ne se peut supporter.

## LLUSTRE ALETHOPHILE.

J'ai mis par deux fois la main à la plume, pour vous tenir la promesse que je vous fis dernierement, touchant ce que vous avez avancé dans un Discours sceptique, pour user de votre terme, que vous adressez au judicieux Ariste, Que les Hommes n'ont point de sujet de se glorisier, par-dessus les autres Animaux, des connoissances, de la conduite, & du bonheur de la vie. Mais par deux fois la plume m'est échappée de la main, & j'en ai entrepris inutilement le dessein, parceque me trouvant engagé dans une autre forte d'Ouvrage long & difficile, qui requert beaucoup de tems avec un foin labo-Tome II.

398 MEMOIRES
rieux, j'avois de la peine à m'en diftraire un feul moment: mais je ne
veux pas contester contre vous, & il
faut néanmoins contredire vos sentimens, ou plutôt un Paradoxe que vous
soutenez de gaieté de cœur, puisque
vous le desirez.

Que n'ai-je un raïon de ce beau feu, qui anime si agréablement tout ce que vous faites, pour défendre une bonne cause, & la faire paroître dans tous ses avantages, sans lui rien ôter? Car ce me seroit un grand malheur de la trahir, pensant la maintenir, & la vérité travestie est un fort mauvais personnage. Mais comme elle n'a pas besoin de mes artifices, j'essaierai de la rapporter sans déguisement; & je crois que vous l'aimerez mieux toute nue, que sous une broderie de saux clinquant, ou sous des habits de Reine, qui seroient tout déchirés.

Est-il possible, admirable Alethophile, qu'un Philosophe comme vous, appelle Discours sceptique une décision si nette que celle que vous prononcez à l'avantage des Bêtes contre les Hommes? Ou plutôt que vous aïez pu agiter cette Question, vous qui avez tant de sujet de rendre graces au Qiel de tous les dons précieux de l'est-

DE MAROLLES. Part. III. 399 prit, dont il vous a si liberalement enrichi? Ne comptez-vous pour rien cette facilité merveilleuse, que vous avez d'écrire poliment, & de raisonner si juste? Je demande à vous-même si vous tenez pour chimériques vos spéculations continuelles ? Les Animaux demi - plantes, les Infectes, les Poissons, les Bêtes & les Oiseaux vontils jusques-là? ou bien, ont-ils quelque chose de meilleur ? Et quoi , cet honnête, ce fort & ce généreux des Philosophes, qui ont des qualités si sublimes, seront donc ravalés au-desfous des émotions brutales des plus vils Animaux ? Ces Perles divines seront dignes d'être foulées aux piés ? Que fera-ce du reste des Hommes, dont les penfées font vulgaires, & qui ne levent point leur raison au-dessus des choses communes? Cependant les Villageois sont utiles avec toute leur simplicité, & fervent merveilleusement aux douceurs & au repos de la vie; les Artifans font ingénieux ; les Soldats, qui mangent souvent leur Patrie, ne laissent pas de la défendre courageusement contre les injustes Usurpateurs; les Princes conduisent les Etats; leurs Officiers les font obéir selon les Loix politiques ; les Voleurs même Sij

apprennent aux Passans à se tenir sur leurs gardes, & à ceux qui sont dans leurs maisons, à n'y demeurer point sans prévoiance; & les Méchans exercent les Gens de bien : desorte que dans le monde, tout cela fait un concerr merveilleux.

Parlez-vous donc férieusement, illustre Alethophile, quand vous dites dans votre Discours au prudent Ariste, que les Hommes n'ont point à se glorifier par-dessus les autres Animaux, pour les connoissances, la conduite & le bonheur de la vie ? Certes j'ai peine à le croire, & vous me permettrez de vous dire que je m'étonne, qu'un Homme si sérieux que vous êtes, se veuille donner la peine de défen-dre une opinion bisarre, contre sa connoissance & ses propres sentimens, & que vous appelliez cette défense Paradoxe, comme si elle se pouvoit sourenir.

Premierement, s'il faut parler de la beauté du Genre humain, en comparaison du reste des Créatures, ne vous fouvient-il point de ce qu'en a dit vo-tre Galien dans son admirable Traité de l'usage des Parties ? Et ne savezvous pas bien que l'Homme est le seul de tous les Animaux, qui porte sa tê-

DE MAROLLES. Part. 111. 401 te haute, pour se voir tout entier audessous de soi-même? Os homini sublime dedit: son visage est noble & bien proportionné, & sa taille est agréable & avantageuse. Il est vrai qu'il n'a point d'ailes pour voler, comme les Oiseaux; mais aussi a-t-il des mains, qui semblent être le Chef-d'œuvre de la Nature pour les organes extérieurs du corps ; ce que n'ont point les Oifeaux, ni toutes les autres especes d'Animaux, fans en excepter même ceux qui ont les piés de devant façonconnés comme des bras & des mains, mais c'est d'une façon si ridicule, & si mal propre pour beaucoup de cho-ses de notre usage, qu'on n'en sauroit faire de comparaison que fort odieufement. Cependant les Hommes avec leur industrie attrapent les Oiseaux au milieu de l'air; & aussi-bien que les Poissons, ils voguent sur la Mer, & courent fur les eaux.

Au reste, la voix de l'Homme est une chose incomparable; & sa langue qui est le plus grand bien, & le plus grand mal du monde, enchante toute la Nature, & parle en une infinité d'idiomes, par la suggestion de l'esprir, de toutes les choses intelligibles & sensibles. Que nous peut-on opposer de

Siij

toutes les autres Creatures mortelles; qui égale un pouvoir si merveilleux? Toute leur adresse & leur subtilité, qu'on éleve si fort, ne va point jusques-là. Les toiles d'araignées, pour prendre des Mouches, sont à la vérité dignes d'admiration : mais elles ne sont non plus ouvrage de l'art, que cette pellicule du cerveau que les Anatomistes appellent Ret admirable: ou, si elles doivent être rangées dans une autre cathégorie, voudroit-on dire tout de bon, qu'elles valent mieux que nos filets, nos toiles, & tant de fortes d'étoffes & de tissus, emploiés à bien d'autres usages, où pour notre seul divertissement nous reptésentons les Araignées, les Mouches, les Papillons, & le reste des Animaux?

Les Ruches des Abeilles, & les Nids des Hirondelles & des Alcions, se fabriquent de la même forte, je veux dire comme les toiles d'Araignées & les pelotons des Vers-à-soie: mais quand ce seroit par une industrie singuliere, sans la nécessité d'une pure Nature, sont-ils, sans mentir, aussi beaux, aussi nobles, & aussi commodes à proportion, que nos Lits, nos Cabinets, nos Chambres, nos Maisons, nos Palais

& nos Villes?

DE MAROLLES. Part. III. 403

Mais plusieurs Animaux, dit-on, présagent naturellement les choses sutures, & l'Homme, avec toute sa raison, ignore les maux qui lui doivent arriver. Ils ne s'y connoissent pas, à mon avis, davantage les uns que les autres; & les Grues des rives de Strimon sentent le froid qui les doit accueillis, si elles ne s'envolent le long des eaux du Nil, comme les catarres, les goutes, l'humeur gaie, & les ébullitions de sang nous sont souvent appercevoir du changement des Saisons, & comme les divers âges nous suggerent le desir de voïager, ou de ne bouger du logis.

S'il est question de la quiétude de l'esprit & de la tranquillité de l'ame, elle n'est point resusée à ceux, à qui l'Auteur de tous les biens a dit, possédez votre ame en paix, & les Bêtes brutes ont souvent des passions si turbulentes, que la colere donne la fievre aux Lions: les Loups sont avides à force d'être gourmands: les Cers sont transis de peur: les Taureaux se transportent d'une surreur enragée les uns contre les autres, pour l'amour d'une Genisse: la jalousse tourmente les Chiens, & les Coqs ne sauroient souf-frir de compagnons.

Pour la longueur de la vie, il n'y en

MEMOIRES a point des Animaux connus, qui égale la durée de la vie de l'homme. A trente ans les Chevaux sont dans la derniere caducité; les Chiens de chasse font bien vieux à huit ans; les autres peuvent aller jusqu'à vingt; les Porcs sauvages & domestiques ne durent pas filong-tems; la vie des Bœufs est tout au plus de vingt années; celle des Brebis n'en passe guere cinq ou six; celle des Poules, des Perdrix, des Cailles, des Linottes & des Tourterelles, va rarement jusqu'à la quinzieme année; & ce que l'on a dit de l'âge de la Corneille, du Cerf, du Corbeau, du Phenix, des Satyres & des Nymphes, est une pure fable. Nous avons une Epigramme des Anciens, qui en parle en

Ter binos, deciesque novem super exit in annos

Justa senescentum quos implet vira virorum.

Hos novies superat vivendo garrula cornix:

Et quater egreditur cornicis sæcula cervus:

Alipedem cervum ter vincit corvus: at illum Multiplicat novies phænix, reparabilis ales:

Quem vos perpetuò decies prævertitis ævo,

Nymphæ Hamadryades quarum longissima

cette forte:

vita est.

Hi cohibent fines vivacia fata animantum:

DE MAROLLES. Part. 111. 405

Cærera secreti novit Deus arbiter ævi.

Je l'ai ainsi rendue en François.

Deux fois trois, dix fois neuf, des Hommes qui vicillissent

Les soins laborieux & les jours accomplissent. près de 96 ans.

La Corneille jasarde excede par neuf sois Et l'âge des Humains, & ses satales Loix.

près de 500 ans.

De trois siecles entiers, étonnante merveille. Le Cerf passe les ans de la triste Corneille.

près de 1300 ans.

Du Cerf aux piés legers le lugubre Corbeau Anticipe trois fois son âge & son berceau. près de 3900 ans.

Le Phénix renaissant d'une grace admirée Rédouble par neuf fois cette longue durée. près de 29700 ans.

Mais, vous Nymphes des Bois, qui murmurez sans soin,

Vous vivez sans douleur, allant dix fois plus loin. près de 197000 ans.

Ainsi des Animaux la vie est limitée;

Mais elle est de Dieu seul & connue & comptée.

Mais tout cela, comme je l'ai déja dit, est fabuleux; de sorte que les Enfans même en seroient malaisément persuadés; & à moins que d'être de l'opi-

nion des Préadamites, on ne se pourroit imaginer qu'il y eût eu des générations d'assez longue main, pour avoit
été capables d'en faire l'observation.
Mais quand la vie de l'homme seroit
plus courte que celle des Ephemeres,
ne vaut-elle pas toujours mieux, à cause
de son intelligence, que la vie des Bêtes, qui en sont privées, quand elle dureroit des siecles entiers; parcequ'à le
bien prendre, & sans nous en faire
trop accroire, elles vivent, en comparaison de nous, comme si elles ne vivoient
point, & meurent aussi, comme les
plantes, sans espérance & sans desespoir.

côté (& ces dernieres paroles d'espérance & de desespoir m'en font souvenir) que si l'homme, avec toutes ses belles connoissances, quoiqu'il ne sache rien de mieux ni de plus assuré que de savoir qu'il ne sait rien, si l'homme, disje, ne s'attendoit à une autre vie après celle-ci, & qu'il ressuscitera un jour en gloire s'il meurt en ce monde dans l'adoption des Enfans de Dieu, il seroit plus malheureux que le reste des Créatures. Mais ceci est pris d'un ton trop fort pour un Entretien purement académique, où il n'est pas nécessaire

Il faut avouer néanmoins d'un autre

S. Paul 1. Covint. 15.19. de mêler des Raisonnemens apostoliques, pour disputer contre une Opinion odieuse, que la seule Philosophie naturelle peut vaincre fort aisément, & qu'un sage Païen, s'il en vouloit parler sérieusement, auroit de la peine à sous-frir : aussi n'est-ce que par maniere d'entretien & de récréation, que notre vertueux Ami s'est efforcé de la maintenir.

Au reste, qu'on ne nous dise point, à l'avantage de certains Animaux de l'ordre insérieur, à qui la Nature bâtit des logemens si propres & si commodes au même tems qu'ils naissent, que l'homme n'en trouve point de pareils au Monde pour son usage, dans tout le cours de sa vie. Je vois bien qu'on yeut parler des Limaçons, des Tortues, des Huîtres, & de tant de sortes de Coquillages qui naissent dans le sond des Mers, & le long des rivages des Eaux douces & salées.

Il est vrai qu'il se voit des Coquilles rares & merveilleusement diversifiées, dont sont ornés aujourd'hui tant de Cabinets curieux; & sur-tout celui de M. de Montmor, Maître des Requêtes, où cet excellent Homme, les délices des Muses, & l'amour de toutes les belles Ames, en a recueilli de tant d'especes

différentes, aussi-bien que notre vertueux Ami M. Morin, si versé dans les connoissances des Plantes, & qui ne prescrit point de bornes à ses curiosités. J'y en ai vu qui portent les perles, & quelques autres dont les Anciens tiroient cette Pourpre précieuse, dont les Tyriens & ceux de Milet faisoient les teintures des vêtemens des Rois. Il y en a de plattes, de creuses, de bossues, celles-ci longuerres, celles-là faires en croissant, ou en rond, ou en demirond. On en trouve qui ont le dos relevé; les unes à bossages, en forme d'obélisques & de petites pyramides; d'autres qui sont polies & lissées; d'autres qui sont ridées ou dentelées, ou crenelées; & d'autres qui sont entortillées comme une vis qui se termine en pointe. Il y en a aussi qui jettent en dehors des rebords en forme de levres vermeilles; d'autres, en forme de petites scies; & d'autres qui s'enroulent & se replient en dedans. Les unes sont raïées, les autres ont de petits filets comme des cheveux; plusieurs sont diaprées ou marbrées, ou jaspées, ou canelées comme les Petoncles. Quelques-unes faites en demi - tuïaux; & d'autres qui font replissées & ondoïantes, comme des tuiles rondes, entassées les unes sur

les autres. Il y en a même qui sont découpées en droite ligne, & d'autres, en biais, avec de petits trous. Quelquesunes ne tiennnent qu'à un nœud sort petit, & d'autres ont les côtés tout d'une piece. Les Porcelaines nagent au-dessus de l'eau, & se fervent de leur concavité, au licu de voile,

pour recevoir le vent.

Je sais bien que toutes ces choses sont admirables; mais les Animaux, qui s'y renferment, ne pourroient subfister sans cela : car toutes ces écailles & toutes ces duretés qui les environnent, leur tiennent lieu de peau, ou plutôt d'ossemens qu'ils portent en dehors, comme ceux des autres especes soutiennent en dedans l'édifice de leur construction. Avec tout cela, néanmoins, les uns & les autres ont encore besoin de lieux qui leur soient propres : ceux-ci s'attachent contre des rochers, à l'abri de certains vents; ceux-là se tiennent dans le sable. Les Limaçons se retirent en Hiver sous des pierres, ou fous des racines d'arbres; & tous ont encore besoin de se défendre contre plusieurs injures du tems, dont s'ils ne peuvent se mettre à couvert, nous voions souvent qu'ils sont contraints de périr.

Il en est de même de ceux qu'on dit qui

MEMOIRES naissent tout vêtus, parceque le poil, ou la foie, ou la laine, ou le cuir endurci comme de l'écorce ou de la croûte, ou les aiguillons, ou le duvet, ou les plumes, leur viennent de fort bonne heure. Les Poussains se couvrent pourtant, & s'échauffent sous l'aîle de leur mere, parcequ'ils ne sont pas encore vêtus. Les Ourses lechent leurs petits pour les achever; & toutes les femelles portent la mammelle, ou donnent la bequée à leurs petits, pour montrer leur infirmité dans la naissance; & si ce secours leur manquoit, ils succomberoient infailliblement.

Je ne vois donc pas que les Bêtes aient de si grands avantages sur l'homme de ce côté-là. Sur quoi M. de la Menardiere, qui écrit si poliment en Prose & en Vers, a dit depuis peu, en parlant de la nudité de l'homme, dans un illustre Recueil de ses belles Poésies, après la pensée d'un Poète Grec:

C'est Palladas dans l'Anthologie, l. 1. Je vins nu sur la Terre : & durant mon séjour

Je n'ai d'aucuns biens eu l'usage., Pourquoi m'en tourmenter sur la fin du Voïa-

ge?
Je suis venu sans équipage;
Il n'en saut point pour mon retour.

Car bien que l'on nous ai dit tant de fois que les Animaux fauvages & do-

DE MAROLLES. Part. III. 411 mestiques naissent si bien vêtus, & que 'homme feul vient au monde tout au, de sorte qu'il est contraint de se chercher des habits pour fe couvrir des dépouilles de toute la Nature, je ne demeure pas d'accord, à le bien prendre dans cette comparaison avec les utres Animaux, que l'homme naisse i nu , que la fage Nature ne lui ait lonné d'elle-même quelque chofe pour e couvrir, ne fussent que ses cheveux our sa tête, & la peau pour tout le este de son corps: les paupieres courent ses yeux; les petits poils à quoi e terminent ces paupieres, y sont adnirablement bien conçus pour leur déense: les levres resserrent sa bouche, k cachent sa langue & ses dents, de eur qu'elles ne s'alterent & ne se desechent; les ongles, qui fortifient si ien le bout de leurs doigts, n'étant ue par-dessus vers l'extrémité, ne leur tent point l'usage de tant de commoités, à quoi ils ne seroient pas prores, s'ils étoient aussi par-dessous, omme ceux des Tigres, des Lions & 'un grand nombre d'autres vils Aninaux. Ce que Galien admire, avec tant e raison, dans son Livre de l'Usage des arties; de sorte que l'homme, se pouant quelquefois passer d'autres vêtenens, demeure nu en beaucoup de 412 MEMOIRES

Régions. Mais parceque son esprit le rend capable d'habiter toute la Terre, il a l'industrie de s'y accommoder partout, selon les lieux, aussi-bien dans les Païs froids, que sous les Climats

chauds ou tempérés.

Il n'en est pas ainsi des autres Animaux qui seroient trop vêtus en de certains Païs, comme les Loups-cerviers, & les Ours du Septentrion, & qui ne le seroient pas aussi assez en d'autres, comme les Guenons & les Singes du Perou, si les premiers étoient transportés en Libye, & les derniers, vers les Païs du Nord. Il y en a aussi plusieurs qui de tems en tems ont besoin de changer de séjour, comme les Cailles, les Tourtres, les Hirondelles, les Bécasses, les Pluviers, les Grues & les Etournaux.

D'ailleurs, combien les grandes froidures & les chaleurs excessives sont-elles périr d'Insectes, de Bêtes & d'Oiseaux? & combien les Animaux qui se peuvent apprivoiser, se trouvent - ils fortissés par l'assissance des hommes, en comparaison des sauvages? De sorre que si les hommes mettent leur plaisir à les aimer, il ne saut pas douter qu'ils ne s'y trouvent bien plus à leur aise que dans les déserts, & qu'ils n'y vivent même bien plus long-tems. Ma chambre, ma table & ma cheminée sont DE MAROLLES. Part. III. 413 tous les plaisirs du monde à ma petite Chienne; elle en aime fon Maître avec tant de passion, qu'elle déclare la guerre à tout ce qu'elle s'imagine qui ne lui

est pas ami.

Il en est ainsi de tous les autres, & fur-tout des Oiseaux, quand on prend foin de leur donner leurs perites nécefsités. De-là est venu qu'une Linote que j'ai vue à la très honnête & très vertueuse Mademoiselle de Belleville, chez qui je loge à Paris, a duré entre fes mains plus de quatorze ans; & pour quelque beau tems que c'eût été, ce peperit Oiseau n'eût eu garde de prendre l'esfor, quand sa bonne Maîtresse le mettoit hors de sa cage sur la fenêtre de sa chambre. Le Piaillon de Mademoiselle de Gournai (c'étoit son Chat) en douze années qu'il a vécu auprès d'elle, ne se fût pas délogé une seule nuir de sa chambre, pour courir dans les goutieres ou sur les tuiles, comme font les autres Chats. La Courte du feu Roi Henri IV n'eût pas été si caresfée, ni si bien nourrie à l'abandon aux champs, ou dans les rues de Paris, parmi les autres Bêtes de son espece, que dans le Palais de ce grand Prince. Le Passereau de Lesbia étoit les délices de sa jeune Maîtresse; il se jouoit avec Tome II.

414 MEMOIRES elle, & la belle le tenoit en son sein; lui donnoit à pincer le bout de son doigt, & provoquoit souvent ses picoteries cuisantes.

Ad solam Dominam usque pipilabar.

Le Perroquet de Melior l'entretenoit agréablement, & venoit prendre sur sable les choses qui étoient le plus à son goût; & quand il étoit las de se promener sur tous les sieges de la Sale, il se venoit reposer dans sa petite maison parmi l'éclat des Tortues des Indes, où des bâtons d'argent se lioient par ordre avec des branches d'ivoire, pour en former la balustrade, où les coups de bec que leur donnoit l'Oiseau, les faisoient agréablement résonner.

La Colombe de Stella avoit vaincu le Passereau de Catulle, tant elle s'étoit sait admirer pour sa beauté, & pour aimer les caresses de son Maître; ce qui a donné sujet à Martial d'en parler en divers endroits de ses Epigrammes, & de dire à son sujet, que Stella étoit autant au-dessus de Catulle, qu'une Colombe est plus grande qu'un Passe-

reau.

Vicit, Maxime, Passerem Catulli, Tanto Stella meus tuo Catullo, Quanto Passere major est Columba.

Il faut donc avouer que les Oiseaux

Stace l. 2.

DE MAROLLES. Part. III. 415 & les Bêtes, avec leur peu d'esprit, ou leur nulle intelligence, pour ne démentir pas le texte d'un grand Prophe-David, P.f. 31. te, se réjouissent de l'assistance des hommes, quand elles font chéries; & fi elles pouvoient parler, je crois qu'el-les nous diroient: Vous êtes nos bons Maîtres, & nous fommes heureuses de vous plaire & de vous obéir; bien que je ne doute point qu'elles ne soient contentes de leur condition : aussi sontelles parfaites en leur genre, & chacune se plaît tellement en son espece, qu'elle ne voudroit pas changer, ne fouhaitant rien de la Nature, que les choses qui lui sont convenables, on qui sont proportionnées à ses apétits. Cela n'empêche pas qu'il n'y en air de plus excellentes les unes que les autres; & les Vers & les Moucherons sont sans doute moins nobles que les Chiens & les Chevaux, comme ceux ci font fort au-dessous de l'homme qui les traite en Maître, & qui les domte, & les assujettit à son pouvoir.

J'ai quelque pudeur d'ètre si long à soutenir les avantages d'une Cause si bonne que la mienne, & qu'on n'impugne peut-être pas tout de bon, outre qu'elle se défend assez d'elle - même, sans avoir besoin de mon suffrage. Mais pourquoi le savant Alethophile m'y a-t-

416 MEMOIRES il engagé, en la voulant combattre, ou faisant semblant qu'elle étoit digne de sa sévérité, aussi-bien que beaucoup d'autres, par des raisons qui n'ont pas laissé de leur sembler spécieuses?

Je suis bien assuré qu'ils ne voudroient pas changer de Nature, & que la Société civile ne leur est pas moins agréable que la folitude des Forêts & des Montagnes leur est une chose affreuse. Mais il faut disputer de toutes choses, & faire l'Apologie de la Goute, de la Gravelle & de la Fievre-quarte. Je douterois fort néanmoins que ce fût après y avoir bien pensé; & je ne saurois assez m'étonner qu'un savant Homme, comme notre Âmi, entreprenne de soutenir des choses contre son pro-pre sentiment. Après cela je ne dois plus trouver étrange qu'il ait voulu donner à sa Patrie le nom de Barbare, & qu'entre tous les Gouvernemens politiques qui sont dans le Monde, il n'en trouve point de préférable au Despotique pour le bien des hommes.

C'est le sujet du second Entretien que me donne la belle Lettre d'Aleto-

phile, au judicieux Ariste.

Le 27 jour de Decembre 1656.

Fin du second Volume.



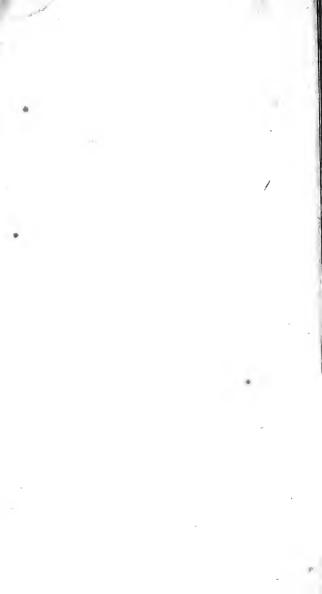

fin:



### La Bibliothèque Université d'Ottawa

#### Échéance

Celui qui rapporte un volume après la dernière date timbrée ci-dessous devra payer une amende de cinq cents, plus deux cents pour chaque jour de retard.

# The University

Das

For failure to or before the below there will cents, and an e cents for each

FEB 5 1971



